

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression "appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

#### Consignes d'utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

- + Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.
- + Ne pas procéder à des requêtes automatisées N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.
- + *Ne pas supprimer l'attribution* Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.
- + Rester dans la légalité Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.

#### À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse http://books.google.com



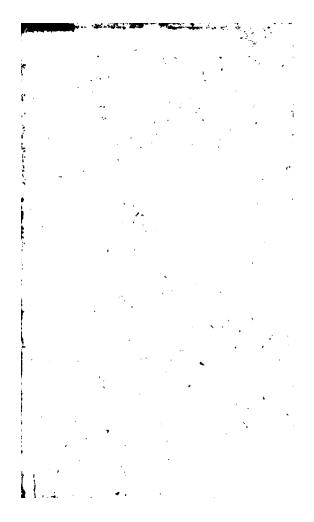

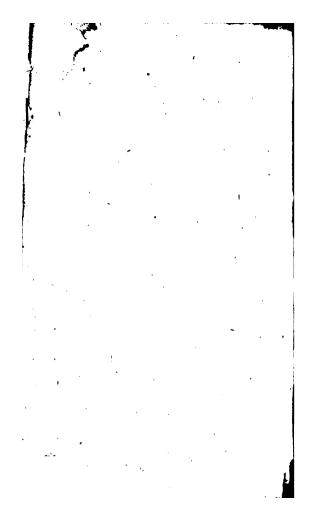

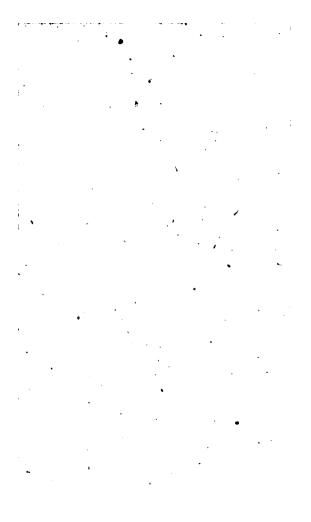

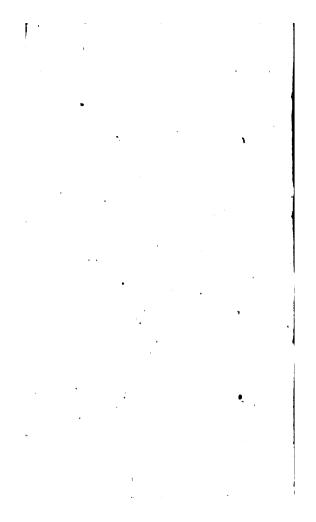

# LETTRES

DE

## LOUIS XIV.

AU COMTE

### DE BRIORD,

Ambassadeur Extraordinaire de S. M. Très Chrétienne auprès des Etats Generaux, dans les années



A LA HAYE,

Chez M. G. DE MERVILLE.

M. D. CC. XXVIII.

Director Guntrip 7-1-52 79599

DG 128.3 . **A**25 (

Carlo Carlo San Carlo

And harm Material and indicate of the second of the second

Sill That And Ottest



# **PREFACE**

D E

## L'EDITEUR.

Uoique l'Ambassa.

Q de du Comte de
Briord, n'ait duré
qu'un an (1), elle
n'en a pas été moins importante.

(1) Il arriva à la Haye le 18. Mars 1700. & en partit le 30. Mars 1701. IV PREFACE.

portante. On peut dire au contraire qu'il n'y a gueres d'exemples que dans un espace de tems si court, un Négociateur ait eu de si grands interêts à mena-

ger.

Ce Ministre avoit d'abord été chargé, conjointement au Comte de Tallard (2), de conclure avec le Roi de la Grande-Bretagne, & les Etats Generaux ce fameux Traité, où l'on partagea une vaste Monarchie pendant la vie, & fans l'aveu du Possesseur. Cette situation étoit épineuse.

(2) Ambassideur Extraordinaire de France en Angleterre.

#### PREPACE.

neuse. D'un côté un Prince puissant, presque toujours heureux, affermi par une longue habitude du trône, & dans l'attachement à ses volontés, & dans le desir de son agrandiffement, demandoit avec d'autant plus d'avantage, an'il étois seul à demander. De l'autre, on donnoit. à un Competiteur jaloux de les draits, beaucoup moins qu'il ne prétendoit avoir. & sans sa participation. Aioutez à ces deux conveniens le démembrement d'une Monarchie qui révoltoit tous fes Sujets.

#### VI PREFACE.

Ce Traité (3) fait avec tant de précautions, dont Louis XIV. presse si vivement l'exécution dans fes premieres Lettres à son Ambassadeur, fut cependant inutile. La mort (4), ou plutôt le Testament (5) de Charles II. changea toute la face des affaires. Afin qu'il ne manque rien d'essentiel aux Pièces originales que nous avons jugées propres à répandre quel-

<sup>(3)</sup> C'est la premiere des Pièces originales qu'on a mises à la fin de cet Ouvrage.

<sup>(4)</sup> Arrivée le premier Novembre 1700.

<sup>(5)</sup> Signé le 2. Octobre de la même année.

PREFACE. vii quelques lumieres fur les Lettres de Louis XIV: Au Comte de Briord; nous en placerons ici le XIII. Article, & le commencement du XIIV. qui contiennent y précifément les dispositions de Sa Mais Catholique à l'égard de sa fuccession.

" AIII. Et reconnoise, sant conformément aux resultats de plusieurs consultations de nos Minise, tres d'Etat & de la Justise, ce, que la raison sur quoi off al sondé la res, noncassion des Dames, Anne, & Marie Thère, se Reines de France; ma Fante, & ma Sceur, 4

VIU PREFACE. » à la succession de ces » Royaumes, a été d'évin ter le danger de les unir Couronne de Franmais reconnoissant n aulli que ce motif fonm damental, venant à le droit de la sue lion subside " parent le plus proche, conformément aux loix wide gos Royaumes tan & 21 Qu'aujound'hui coi sas le as Eils, du Douphin de Fran-» se pour sette raison m-nous Conformant w fuldites loix napus déclan rous être notre succesmen (en cas que Dieu manage of the same of the same " laif-

, à

PREFACE, IE " laisser d'ensans) le Duc. d'Anjou, second Fils du. ... Dauphin ; & en cente. . quabré, nous l'apellons. " à la succession de tous. nos; Royaumes & Seigpeuring, lans en excep-. m ter augune partie; &. a neus déclarons & ordon. , none à tous nos Sujets: & vassaux de tous nos "Royaumes, & Seigneu. », ries, que dans le cas sus. , dit, fi Dien nous notire: " fans successeur légitime. "ils ayent à le resevoir, &. , le reconnoître-pour leur. "Rpi & Seigneur naturel. 38 du donne. ,, aussi têt la possession acu tuolle fens aucus delai . " après

#### PREFACE.

x

" après le ferment qu'il doit faire d'observer les "loix, immunités, & cou-" tumes de nosdits Royau-" mes & Seigneuries; & " parce-que notre inten-,, tion est, & qu'il est ainsi ", convenable pour la paix " de la Chrétienté, & de ,, toute l'Europe, & pour » la tranquilité de nos "Royaumes, que cette .. Monarchie subsiste tou-" jours féparée de la Cou-, ronne de France, nous " déclarons en conséquen-,, ce de ce qui a été dit, " qu'au cas que le Duc " d'Anjou vienne à mou-"rir, ou au cas qu'il " vienne à heriter la Cou-" ronne

#### PREFACE. " ronne de France, & " qu'il en presere la jouis-" sance à celle de cette " Monarchie; en tel cas , ladite succession doit pas-" fer au Duc de Berry son. "Frere, troisieme Fils due " dit Dauphin, en la mê-" me forme & manière « " & en cas que ledit Duc ", de Berry vienne à mou-, rir aufli, ou qu'il vienne " à succéder à la Courdne ", ne de France, en ce ease " nous déclarons, & apel-,, lons à ladite fuccession. , l'Archiduc second Fils de " l'Empereur notre Oncle « " excluant pour la même " raison & inconveniens « " contraires au bien public

" de

## PREFACE ., de nos Sujets & vallaux, , le Fils premier né dudit

Bmpereus notre Oncle: ... & wenant à manquer ledit Archiduc, en tel cas nous déclarons & apel-, lous à ladite succession le Dug de Saraya & les " enfans: & notre volonté

\* eft que tous nos Sujets &. \* Saffaur l'esécutent & s'y seleumettent comme pous ". Bondonnons " & qu'il gogyient à leux tranqui-, lité, sans qu'ils permet-

mittens le moindre démemsibenment & diminution . do la Monarchie fondée

mass tant de gloire par nes Prédécesseurs : & : parec: que : nous : defirens.

, ar-3b .. de

PREFACE, MILE , ardemment, que la paix & l'union si importante à , la Chrétiente, se conserve septre l'Empereur notre » Oncle & le Roi Très-2 Chrétien; nous leur demandons & les exhortons a d'affermir ladire union par , le lien de Mariage entre le .. Duc d'Anjen & l'Archiu duchesse, afin que par ce mayen l'Europe jouisse du n repos dont elle a besoin. , XIV. Et au cas que o neus venions à manquer a de fuccesseur, ledit Duc n d'Anjog doit succéder en tous nos Royaumes, & "Seigneuries, non seulement à ceux qui aparu tiennent à la Courpine " de

#### XIV PREFACE.

., de Castille, mais aussi à " ceux de la Couronne " d'Arragon & Navarre, " & à tous ceux que nous " avons dedans & dehors ,, l'Espagne, notamment " à l'égard de la Couronne " de Castille, Léon, Tolede, " Galice, Seville, Grenade, " Cordoue, Murcie, Jean, Al. , garves, Alguires, Gibrat. " tar, Isles Canaries, Indes " Isles, Terres fermes de la " Mer Océane, du Nord, ,, & du Sud, des Philippines " & autres Isles, Terres " découvertes & qu'on " découvrira à l'avenir, & " tout le reste, de quelque , maniere qu'il apartienne " à la Couronne de Caftil-., le.

#### PREFACE. xv ,, le. Et pour ce qui re-,, garde la Couronne d'Ar-" ragon en nos Royaumes " & Etats d'Arragon, Va-" lence, Catalogne, Na-" ples , Sicile , Majorque, "Minorque, Sardaigne, & " toutes les autres Seigneu-" ries & droits, de quel-,, que maniere qu'ils apar-" tiennent à cette Royale " Couronne : & dans no-" tre Etat de Milan, Du-" chés de Brabant , Lim-" bourg , Luxembourg, "Gueldres, Flandres. & ", toutes les autres Provin-" ces, Etats, Domina-"tions, & Seigneuries qui " nous apartiennent, & peu-" vent nous apartenir dans .. le

#### EVI PREFACE

n le Pays-Bas, droits & autres actions qui nous .. font échues en vertu de n la succession des dits - Etats: Nous voulons " qu'aussi - tôt que Dieu nous aura retiré de cette , vie, ledit Duc d'Aniou " soit apellé, & soit Roi, n comme, ipso satte, il le sera de tous; monohn flant toutes fortes de ren nonciations & actes qu'on .. ait faits au contraire, " parce qu'ils manquent de intes raisons & sonde. ... Prens &c.

Cette conjoncture étoit delicate, & Louis XIV. balança (6) quelque tems

. (6) Voyez sa Lettre XXXII.

PREFACE. xvii entre le Traité de partage & le Testament. Mais enfin le Testament eut plus de poids, par les raisons que ce Prince détaille lui-même (7) à son Ministre. S. M. Très Chrétienne sit encore plus dans la suite; & par des Lettres (8) Patentes rendues dans le mois de Déucembre 1700. elle conserve au Duc d'Anjou les droits de sa naissance.

Ce fut alors fur tout que la négociation du Comte de Briord devint épineuse. Il falloit donner quelque couleur au parti qu'avoit pris le

<sup>(7)</sup> Dans sa XXXIII. Lettre. (8) C'est la seconde Pièce origi-

XVIII PREFACE.

Roi son Maître, & prévenir les allarmes qui en naiffoient si naturellement. Aussi Louis XIV. ne s'oublia t-il
point; & dans la même Lettre (9) il envoya à son Ambassadeur un Mémoire &
une Lettre (10) pour les
Etats Generaux, & lui donne ordre de faire son entrée
à la Haye.

Ce sfut le 30. Décembre de la même année que se sit cette ceremonie, en conséquence d'un ordre plus précis (11) que le Roi T. C.

ėn

(9) La XXXIV.
(10) Ce font les III. & IV. Pièces originales, auxquelles étoit jointe la V.

(11) Voyez la Lettre XXXVII.

PREFACE. XIX en donna au Comte de Briord. On peut voir dans les Pièces originales le discours de ce Ministre aux Etats Generaux, & la réponse (12) du President.

C'est ici le terme des négociations du Comte de Briord, que sa santé chancelante ne permit plus de vaquer à des affaires qui demandoient chaque jour plus d'attention & de zele. De sorte que sa Majesté Très Chrésienne sut obligée d'envoyer le Comte d'Avaux à sa place. Au reste Louis XIV. sut sort content du Comte de Briord, comme

(12) La VI. & VII.

PREFACE.
on le peut voir par la Lettre

Nous aurions souhaité que toutes les Lettres que nous publions ici, eussent été de chifrées. Mais comme il y en a peu qui ne le soient, cette perte n'est pas importante, & d'ailleurs elle est réparable pour ceux qui voudront se donner la peint dé les dechifrer eux mêmes: se qui leur est assez facile, puisque les déchifrements déja faits peuvent leur ser-

vir de clef.

LET-



# LETTRES

D'E

## LOUIS XIV.

LETTREI

Onseur le Comte de Brierd, j'ai apris depuis votre départ que le Comte de Tallard est convenu avec les Commissaires du Roi d'Angleterre, qu'il seroit fait mention de ce Prince dans le Pouvoir que je vous ai donné, pour traiter avec les Etats Generaux, & dans celui que vous avez aussi de mon Fils. Comme il

2 LETTRES DE n'est parlé que des Etats Gerse-PRUM dans ceum qui vous ant ésé remis, je vous en enwous de nouveaux par un Courier expres, que je vous dépêche pour cet effer: & je n'ai point encore d'autres ordres à vous donner que ceux que vous avez reçus en partant 500 311 422 310 250-49 +5 29-283 5+ 203 5 IN 429 201481 GIL 447 463 79 412 295 318 445 397 56 219 463 333 238 45 10 244 383 493 220 394 414 295 599 418 317 446 799 44 112 339 95 50 112 317 441 451 220 394 9450390 212 540395 528 319 600. Sur de jo prie Dieu qu'il vousair, Mr. le Comte de Briord, en fa fainte garde. Ecrit à Ver-Pailles 18: 19. Mare 1700: Signe Lovist, & plus bas Corner:

LET-

#### LETTRE II.

R. le Comme de Briord la nouvelle que j'ai aprile par votre Lettre du 19 de ce mois de votte arrivée à la Haye, m'a fait voir que vous n'avez pas perdu de tems pour vous y rendre auffi promptement que le demandoit l'importance des affaires dont vous êtes chargé. Le compre que vous me rendez des dispositions que vous avez troitvées, ne me laisse pas lieu de douter qu'elles ne soient bientôt finies. J'attends à tous momens que le (a) 517 22 38 247 341 231 311 238 42 184 54 28 374 50 200 54 417 34 285 226 234 161 38 76 397 38 247 56 481 301.

Jc

(4) Sericiaire du Comte de Tallard maporte le Traire signé par les Commissaires des Etats Generaux. Je vois cependant que vous avez parlé au Pensionnaire Heinfus conformément aux ordres que je vous avois donnés. Vous continuerez à l'assurer, dans les occasions, du desir que j'ai de maintenir une parfaite union avec la République, (b) 464 516 184 355 140 150 28 445 192 472 30 54 510 58 248 410 285 38 46 248 42 204 123 46 510.

Et quant à ce qui regarde la tranquilité generale, vous ferez connoître à ce Ministre, que mon intention est de l'affermir de tous côtés, & de n'omettre aucun office pour empécher

qu'elle ne soit troublée.

Je vois avec peine qu'elle recoive quelque alteration du côté du Nord. La Lettre que j'écris

, (b) mais que la nouvelle Alliance doit encore fortifier cette bonne intelligence. Louis XIV. 5
au Comte de Tallard, vous informera des mesures que j'ai cru
devoir prendre, pour empécher
le progrès de cette nouvelle
guerre; & je n'ai pas attendu
que les Parties interessées me fissent aucune demande pour (6) 22
54 247 56 248 54 510 56 58
267 60 24 234 351 274 161
46 510 444 510 588

La même Lettre vous instruira aussi du projet qu'il me paroît nécessaire de suivre pour (d) 184 226 382 30 30 62 30 111 288 341 448 161 347 260 22 382 421 516 74 288 56 190 231 311 238 42 184 54 28 22 186 60 50 247 66 407 44 24 184 24 234 22 26 112 56

(e) arrérer ces troubles dans leur com-

<sup>(</sup>d) l'exécution du Traité. Comme le Roi d'Angleterre a fait des questions au Comte de Tallard à peu près semblables à celles du Pennounaire Heinssins.

341 476 497 110 497 423 58, vous verrez par cette Lettre ce que vous surez à tépondre à ce dernier; à je n'ai point d'autres ordres à vous donner; que de vous conformer à ce qu'elle vous fera connoîme de mos intentions. Sur ce je prie Dica qu'il vous ait, Mr. le Comte de Briord, en la fainte parde. Ecrit à Varfailles le 26. Mans 1700. Signé Louis, if plus hanCou-

#### LETTREIII

P. le Comte de Briera; j'avois apris par votre Lettre du 23. du mois dernier l'unique raison qui differoit (e) 225 468 23 286 389 178 402 439 200 415 211. Et jé n'en étois point en peine, lorsque j'ai requ par le Secrétaire du Comte de

<sup>(</sup>e) la fignature du Traité.

Louis XIV. de Tallard la Lettre que vous mavez écrite du 25. avec (f 188 144 285 31 402 439 45 23 296 1 173, 341 61 16 173 139 309 11 444 172 182 408 f46 183 181 102 118 167 bientot il ne manquera plus vien l'accomplillement d'une affaire auff importante.

¡Vous aurez pu latisfaire au julie empressement du Pensionmaire, après avoir reçu ma derniere

M'Voriginal du Traire signe premietement en Angleierre, & ensuite à la Haye. Cette conclusion étant ce qu'il y a de principal, je ne doute pas que les ratifications ne soient incessamment envoyées pour les échanger à Londres. Je fais expédier la mienne:

Je vous ai fait savoir aussi la resolution que j'ai prise au sujet

(g) la parfaite exécution du Traité. Lorique j'aurai des réponfes du Roi d'Angleterre sur ce sujet, & que Mr. le Pensionnaire vous aura communiqué ee qu'il pense, on pourra changer, ou augmenter, suivant les vues que ce premier projet contient.

Louis XIV. des affaires du Nord. Il me revient de tous côtés, que les Hollandois se préparent à faire passer des Vaisseaux dans la mer Baltique; mais comme je ne vois pas que la Ligue formée contre le Roi de Suède soit à beaucoup près aussi puissante & aussi redoutable pour cette Couronne, qu'on l'avoit publié, il seroit peut-être également avantageux au bien de la paix, & à l'interêt des Hollandois, de ne point envoyer de Vaisseaux dans la mer Baltique. Mes offices unis avec ceux du Roi, d'Angleterre & de la Hollande Ceront mieux reçus, & produiront; plus d'effet, lorsqu'ils ne seront point apuyés par des menaces. Si elles sont employées, il arrivera peut-être que les Princes, qui croiront que leur honneur les oblige à ne se point laif-ser intimider, deviendront plus difficiles à l'accommodement. Il est à propos que vous fassiez faire ces reflexions au Pensionnaire.

M'Et je no serois pas fache qu'elles fistent saffiz d'impression pour emps. chet l'engoi des Vaissenne Hollandais dans le Nord, lorsque l'évenement de la mort du Roi d'Espage est peut-être aftez prochain, pour demander qu'ils no snicht pas, compés zassi loin.

### Louis XIV.

qu'il vous ait, Mr. le Comte de Bribra; ch fa fainte garde. Ecrit à Math le i! Avri 1700. Sim. Louis, & plus bas Couil e R. f.

# LETTRE IV.

PRE le Comte de Briord,
j'ai reçu la Lettre que
vous mavez écrite du 4. de ce
mois. (b) 341 61 364 546 41
178 197 35 402 419 45 17
153 372 225 même maniere à
la communication que je leur ai
fait donner de thes vues (7) 307
275 51 19 132 399 402 439
202, 102 377 62 382 47 171
520, qu'il ne pouvoit s'expliques précilément, avant que

(b) Le Roi d'Angleterre & te Penhounaire Heinflus out tepondu tous deux de la

(i) pour l'execution du Traite. Comme ce Prince a dit au Comre de Tallard,

Le compte que vous me réndez de la conversation que vous

(k) de savoir les intentions des Erats Generaux, je vois que le Pensionnaité votte au dit austiment de l'avoir sui Rou Zagleterre, afin de savoir ses sentimens. Mais

(1) le Pensionnaire en état de faire des resterions sur ce projet, et d'écure au Roi d'Angleterre ce qu'il en pense, avant que d'avoir reçu la Lettre.

Louis XIV. avez eue (m) 315 149 419 45 28 6 62 43 319 15 285 402 390 198 514 47, m's fait voir qu'il (n) 296 35 242 47 178 382 47 171 132 35 qu'il convient que sur toutes choses on ne doit pas perdre de tems à faire les déclarations nécessaires (0) 307 235 51 19 132 399 402 34 430, Suivant ce même principe, si le Roi d'Angleterre prend la resolution d'envoyer (p) 108 49 35 372 448 127 47 11 240 99 235 548 334 31 74 99 49 221, il ne conviendroit pas attendre (9) 118 57 473 59 . 2 71 ~ (40) ayec lui fur tous les articles du

projet,

(\*\*) n'en contredit aucun, &

(0) pour l'execution du Traité.

soit le Sr. Hill, ou un autre,

(9) qu'il y fût arrivé pour proposer ce Traité à l'Empereur. Il parleroit sensement après son arrivée, conformement à ce que le Marquis de Villats à le Sr. Hop aurgient dit. Mais

ferois contre le Dannemarck, l'obligeroit austrôt à recourir à l'Empereur; &
il n'est que trop vraisemblable que le
Roi de Pologne, & les Princes de l'Empire alliés du Dannemarck, seroiene
contraints de prendre les mesnes engagemens. Ainsi l'on douneroit à lablai, s
son l'assureroit de
ceux dont adversion est le plus à craindre pour elle, en obligeant le Roi de
Pologne à prendre des liaisons avec
l'Empereure.

90

Louis XIV: 17
90 43 468 546 183 235 277
11 15 168 27 35 65 178 307
163 173 37 63 245 134 181
467 11 337 432 245 231 119

45 IDI 323. Ces considerations, (x) 61 15 163 45 372 296 445 247 223 43 412 40 296 214 39 255 27 23 296 19, m'ont fait prendre la resolution d'employer seulement mes offices auprès des Princes interessés dans cette guerre. Je n'oublierai rien pour les rendre efficaces; mais aussi je ne prétens pas m'engager à d'autres démarches: & j'ai lieu de croire qu'il sera plus facile de porter les; Parties à un accommodement, lorsqu'elles verront que je ne témoigne aucune partialité (y) 307 265

(x) & celles de ne pas m'engager dans une guerre éloignée,

(y) pour l'une ou pour l'autre, que se elles pouvoient croire que j'eusse d'autres vues que celle du parfait rétablissement de la paix.

LETTRES DE

265 296 556 307 31 221 507

468 163 45 307 49 526 272

178 509 514 210 458 17 202

90 10 90 407 507 5 1 163

402 227 493 178 290 13 245

45 458 535 372 227 217 Sur

ce je prie Dieu qu'il kous ait.

Mr. le Cointe de Brisid; en sulfainte garde. Echit à Persailler

le o. Avril 1700. Bigne Louis,

E plus bas Colbert.

## LETTRE V.

R. le Comre de Briord,
fai apris par la Lettre que vous in avez écrite du 8. de ce mois (z) 507 285 238 92 399
45 432 273 45 373 171 525
183 19 243 19 88 173 271
202

Generaux avoient été envoyées en Angleierré. Comme j'ai fait partir les miennes le 9 je ne doute pas qu'elles ne foient préfentement échangées, & j'én attends la nouvelle dans peux de la la fini-

(a) Le Penfionnaire vous à parté plus clairement qu'il H'avoit fait des dérintes eugagemens de l'Angleigne & de la Hollands avec le Roi de Suède. Si les liaifons qu'elles ont prifes avec cette Coutonne, &

tacher idavantage ... a combattre

cette

Premierement nul Traité ne m'oblige presentement à donner du secours à la Suède. Je vous dirai même que pendant la négociation du dernier, que le Comte d'Avaux a signé à Stocbolm.

(b) & ce seroit donner lieu de croire, comme vous le remarquez, que je me contenterois de faire de foibles instances pour le rétablissement de la paix dans le Nord. Ainsi j'aprouve la conduite que vous avez tenue; mais

Louis XIV. 21
bolm, il offrit aux Ministres du
Roi de Suède de prendre des engagemens plus étroits que les
conditions dont on est convenu
par ce Traité; & que la crainte
qu'ils eurent de se trouver un
jour embarassés par les promessés qu'ils avoient faites au noin
du Roi leur Maître, les empécha de consentir à cette proposition. (c) 514 272 45 545 507
285 125 45 237 79 372 108
45 49 57 153 178 416 225
39 188 35 112 167 235 227

Secondement les Etats Generaux sont garands du Traité d'Altens; & ce Traité s'est fait sans que j'y sois intervenu. S'ils se croyent obligés, en vertu de cette garantie, d'assister l'une des Parties attaquées, la même obli-

gation

<sup>(</sup>c) Je crois même que les interêts particuliers de quelques-uns entent la principale part à ce refus.

pation n'est pus à mon égard:
ob je pourois me dispenser des
coffices que j'employe, si le desir
ide maintenir le repos publie n'étoit le seul motif qui me poite à

les interpoler.

Troisiomement il ost vrai que in fuis garand du Traité d'Oliva, -8c que par cette raison le Roi de Suède peut me demander l'effet de ma garantie. Mais c'est uni-'unement contre la Pologne: & le Dunnamarek n'y peut être compris, awant quod'accorder fur ce fondement les affiffances réelles dont le Pensionnaire vous a parlé. La premiere démarche que la qualité de garand oblige de faire, est celle d'employer les of--fixes . & d'entendre les raisons ade pant' & d'autre. On pouroit même dire que le cas n'en est puis cacore arrivé, puisque le Roi de Pologne ne fait la guerre que comme lecteur de Saxe & que la République n'y donne point fon

son consentement. Mais je ne me suis point arrêté à cette dis ficulté, & l'on a vu qu'audi tôt que la guerre a commencé, jiai envoyé auprès du Rei de Pologie, lans attendre que le Roi de Sas-de me l'eut demandé.

Le Roi de Dannemarck me uit representer tous les jours, n'il est de mon interêt d'empé her qu'il ne succombe (d. 171 513 162 374 474 64 376 4:4. Que c'est seulemont r les lecours que je lui donne is que je pourois éviter (°) 171 516 43, 245 53 374 162

17 153 317 508 162. Je lui fais répondre qu'il peut éviter le malheur qu'il prévoit, ch aportant plus de disposition all paix. Que men intention cft

(#) 20x forces de l'Angleterre & de la unilande.

<sup>(</sup>e). de recevoir la loi de ces deux Puis-

LETTRES DE est seulement de la maintenir. Qu'il peut tirer de grands avantages de mes offices, s'il veut en prendre une occasion hono-rable pour lui de s'accommoder. Que du reste il ne doit pas compter que j'excite une nou-velle guerre dans l'Europe, en lui donnant des secours (f) 242 47 178 227 404 61 31 271 61 227 404. Et que jugeant par avance qu'il ne poura refister (g) 62 305 79 513 162 49 306 88, il devroit en prévenir l'effet, en consentant aux propolitions faites pour un accom-modement, des le commencement des troubles du Nord.

C'est de cette maniere que je continuerai de m'expliquer, & il est hors de doute que le Roi de Dannemarck n'esperant aucun secours de ma part, connoitra suffi-

<sup>(</sup>f) contre l'Angleterre & la Hollande. (g) à leurs forces unies,

Louis XIV 25 fuffishment ce qu'il doit craindre (b) 432 513 162 372 31 271 87 272 225 404 485 554 296 445 242 100 173 47 326 235 535 17 53 534 27 35 17 178 285 455 173 296 45 556 47 178 285 218 45 507 514 180 231 525 88 235 441 372 106 538 296 177 49 47 177 43 555 507 27 243 19 27 326 319

(b) des forces de l'Angleterre & de la Hollande. Mais il ne me convient nullement d'y joindre les miennes. Outre les raisons que je vous ai marquées, le bien de mon service ne peut permettre que j'envoye inutilement des Vaisseaux. dans la mer Baltique, dans le tems que la mort du Roi d'Espagne m'obligeroit à me servir de mes forces maritimes &c sur l'Océan & sur la Méditerranée. le Pensionnaire dit qu'il est nécessaire pour l'exécution du Traité, que l'Europe soit en paix, lorsque l'évenement prévu arrivera, il n'est pas moins vrai qu'il est encore plus nécessaire que je fois alors maître de disposer de mes forces, & de les employer où je jugerai le plus à propos.

Le Resident de Suède prétend que le Sr. Lillierost s'est allarmé trop légerement sur la Lettre qu'il lui a écrite. En effet il m'a remercié de l'attention que je voulois bien donner à ce qui regarde les interêts du Roi son

#### LETTRE VI.

TR. le Comte de Briord, j'ai reçu votre Lettre du 15.de ce mois. Celle que le Comte de Tallard m'a écrite de la même datte, me donne lieu de croire que (i) 285 238 92 399 45 171 43 546 47 183 1988 15 314 35 134 19 45 177 49 372 135 45 11 39 178 55. Et comme j'attends d'être en même tems informé des sentimens du Roi d'Angleterre sur les premieres démarches (1) 62 483 307 225 51 19 132 399 402 439 514 180 443 43 231 518 211 295 107 45 507 514 482 43 231 149

(i) les ratifications auront été échan-

gées peu de jours après.

<sup>(1)</sup> à faire pour l'exécution du Traité, je vous ferat savoir aussiré les ordres que je donnerai sur ce sujet à Vienne & à Madrid.

Louis XIV. 29
149 102 179 11 240 61 11
435 17 185 17 51 211 31 141
251 261.

Le Roi d'Angleterre & le Penfionnaire de Hollande parlent tous deux de la même maniere sur les affaires du Nord; & l'un & l'autre voudroient (m) 33 223 43 11 445 372 15 235 178 43 277 513 445 31 245 535 507 514 286 53 492 372 235 483. Je vous ai marqué par ma derniere Lettre les fortes raisons que j'ai de suivre constamment le plan que je me suis proposé. Je fuis encore confirmé dans cette resolution par les nouvelles que j'aprends de la déclaration que l'Empereur fait en Pologne, & des ordres qu'il a donnés pour faire avancer ses troupes sur les frontieres de ce Royaume, & de

<sup>(</sup>m) m'engager à me déclarer plus formellement que je n'ai dessein de le faire.

(n) Plus l'Empereur éloigne le Roi de Pologne de ses interêts, plus il me convient d'observer la neutralité que je me suis proposée, & de maintenir par ce moyen les choses en état de pouvoir un jour prendre des mesures avec le Roi de Pologne, lorsque les guerres du Nord étant apaisées, ce Prince pouroit faire une divant availées, ce Prince pouroit faire une divant availées, ce Prince pour l'Empereur à consentir aux conditions du Traité.

Louis XIV. 19 45 102 377 307 43 516 483 49 296 382 90 43 468 £46 49 319 235 307 37 245 134 43 313 11 122 35 310 43 171 51 212 45 402 439.

Vous direz copendant au Pensionaire, que j'ai fait connoîtpe clairement au Roi de Dannemarck, même depuis la dernière Lettre que je vous ai écrite, qu'il m'étoit impossible de saire aucune liaifon avec lui, 'avant le rétablissement de la paix dans le Nord. Qu'il doit regarden la neutralité que j'observe, comme la plus grande marque qu'il puisse recevoir de mon attention à ses interêts. Que rien n'y ferojt plus conforme que de prévenir par un prompt accommodement l'arrivée des flotes Angloises & Hollandoises dans la mer Baltique.

On avoit écrit à l'Envoyé du Roi de Pologne auprès de moi,

B 4

que vous aviez dit au Sr. de la Foust, que je me déclarerois enfin contre les deux Rois de Dannemarch & de Pologne, puisqu'il n'y avoit plus que cet unique moyen d'empécher la guerre dans le Nord. J'étois bien persuadé que vous ne vous seriez point expliqué de cette maniere, n'en aïant point reçu d'ordre de ma part. Le compte que vous me rendez de la visite qu'il vous a faite, me consirme encore que vous avez parlé suivant mes intentions.

Il femble par un mot que le Pensionnaire vous a dit, (0) 118 15 324 43 15 324 43 516 11 39 178 167 178 43 11 31 271 61 11 225 404 372 296 247 242

(e) qu'il cherchoit à préparer à l'Angleierre & à la Hollande des prétextes de ne pas convenir des secours que ces deux Puissances doivent donner pour l'exécution du Traité;

Louis XIV. 242 90 306 43 432 528 507 162 2 317 43 131 43 17 516 90 35 47 482 43 307 235 51 19 132 399 402 439 50 212 420 150 330 450; & qu'il prétendroit que les troubles du Nord, & les Vaisseaux qu'elles doivent envoyer dans la mer Baltique, seroient une raison suffisante pour les dispenser de joindre leurs forces aux miennes. Quoique je ne puisse croire que cette raison soit alléguée, lors-qu'il sera question de convenir des moyens (p) 17 251 19 43 235 51 19 132 399 402 439 419 47 88 21 536 285 382 45 262 45 402 364 me confirment encore dans la pensée que j'ai toujours eue, qu'il auroit été beaucoup plus convenanable que les Anglois & Hollandois n'euf-

<sup>(</sup>p) d'assurer l'exécution du Traité, toutesois les discours du Pension-

n'eussent point envoyé de Vaisseaux dans la mer Baltique, & qu'ils ne se sussent point engagés si avant dans cette guerre. Mais (q) 180 296 178 49 45 468 188 19 55 167 45 11 235 267 43 347 19 535 61 180 372 90 55 180 173 369 171 51 107 45 que je vous ai donnés par ma derniere Lettre. Celle que j'ai reçue du Marquis d'Harcourt par un Courier, vous informera de l'armement considerable que les Espagnols préparent à Cadix.

J'aprends même que les Vaiffeaux, & les troupes qu'ils doivent porter, sont en très bon état. (r) 39 198 100 468 546 45 118 45 39 178 35 296 35 47 ne donnent pas lieu de croire

(r) Les provisions qu'ils premnent,

<sup>(</sup>q) vous ne réuffiriez pas à le perfuader presentement; & vous devez vous en tenir aux ordres

通子 単名子なる

(/) au passage de l'Archiduc, il est nécessaire que vous communiquiez cet avis au Pensionnaire: & vous m'informerez des mesures qu'il croira que l'on doive preudre, pour empécher un évenement aussi sontraire à l'exécution du Trairé. 249 250 260 279 II 10 220 230 240 250 260 270 320 320 326 1000. Sur ce je prie Dieu qu'il vous ait, Mr. le Comte de Brierd, en sa fainte garde. Ecrit à Versailles le 22. Avril 1700. Sigué Louis, & plus bas Colbert.

#### LETTRE VII.

R. le Comte de Briord, j'ai reçu votre Lettre du 11. de ce mois. Celle que le Comte de Tallard m'a écrite du 23. m'aprend que (t) 285 238 92 399 45 183 526 19 45 15 314 35 134 19 45 61 507 341 devoit lui rendre incessamment une réponse positive, au sujet des premieres démarches à faire pour (u) 235 51 19 132

<sup>(</sup>s) les ratifications étoient échangées, a que le Roi d'Angleterre (s) l'exécution du Traité.

Louis XIV. 37
399 402 439. Il paroît que ce
Prince convient de ce qu'il y a
de principal dans les vues que je
lui ai communiquées. Et comme les premiers ordres à donner,
feront ceux que j'enverrai au
Marquis de Villars, il est bon
que le Sr. Hop reçoive du Penfionnaire ceux qui lui seront nécessaires, pour agir de concert
avec mon Envoyé à Vienne, &
pour parler à l'Empereur de la
maniere que le Marquis de Villars, & lui, jugeront la plus con-

J'ai cru que le bien des affaires demandoit aussi que je prisse des mesures, par raport à l'armement que les Espagnols préparent à Cadix. Je vous ai marqué par ma derniere Lettre, que cette Escadre manquant de provisions nécessaires pour un long voyage, on étoit persuadé qu'elle n'étoit point destinée pour les Indes, mais qu'elle seroit employée à

venable.

38 LETTRES DE transporter l'Archiduc en Es-

pagne. J'ai jugé que, dans cette incertitude, il convenoit que ie fisse armer des Vaisseaux à Toulon. Et comme l'Escadre d'Espagne est composée d'onze Vaisseaux, j'ai donné des ordres pour en préparer douze, afin d'être en état d'empécher l'effet des delseins du Roi Catholique, s'il contrevenoit à la paix, en faisant reconnoître l'Archiduc pour son successeur. Vous communiquerez au Pensionnaire la resolution que j'ai prise; & j'ordonne au Comte de Tallard d'en donner part aussi au Roi d'Angleterre. Quand même ce Prince, & les Etats Generaux, (x) 296 458 43

(x) ne seroient pas austi assurés qu'ils le doivent être de la sincerité de mes insentions, l'armement que je prépare dans la Méditerranée ne pouroir leur donmer d'inquiétude; & je ne doute pas que dans les conjondures presentes coux qui sont

## Louis XIV. 43 526 247 211 251 19 55 118 45 235 392 27 90 35 47 283 372 225 468 35 102 188 309 372 445 45 115 45 31 151 535 507 514 39 178 167 178 412 225 445 382 309 43 168 35 296 19 296 307 43 516 305 92 49 458 43 382 35 517 19 339 372 61 514 296 392 49 309 247 507 412 285 152 45 347 19 45 ir 153 517 119 47 105 19 55 402 439 296 145 35 47 172 288 399 11 13 478 265 535 336 307 173 251 253 235 51 19 132 399 212 415. (y) 514 ne puis mieux vous informer, au sujet des affaires du Halstein, qu'en vous envoyant la copie de la Lettre que j'écris par cet Ordinaire au Mar-

sont informés du Traité, ne jugent cet-te resolution absolument nécessaire pour en assurer l'exécution. (y) Je

Marquis de Chamilly. Sur ce je prie Dieu qu'il vous ait. Mr. le Comte de Briord, en sa sainte garde. Ecrit à Marly le 29. Avril 1700. Signé Louis, & plus bas Colbert.

#### LETTRE VIII.

R. le Comte de Briord, j'ai reçu la Lettre que vous m'avez écrite du 29. du mois dernier. (2) 180 171 27 19 55 11 39 76 188 45 235 15 314 35 134 432 238 92 399 45. Je les ai reçues depuis; & le Comte de Tallard m'a informé des sentimens du Roi d'Angleterre sur les propositions que je lui ai faites, au sujet des (a) 372 435 43 15 324 45 62 482

(z) Vous aviez apris l'échange des

<sup>(</sup>s) démarches à faire en conséquence du Traité.

Louis XIV. 41
483 173 232 402 439 900
212 411 124 197 208 309
900. Je ne puis mieux vous informer de mes resolutions qu'en vous envoyant la copie des Lettres que j'écris en Angleterre, à Vienne & à Rome.
Vous vous conformerez à l'égard du Pensionnaire à ce que je mande au Comte de Tallard de faire à l'égard du Roi d'Angleterre.

Vous aurez reçu avéc ma derniere Lettre la copie de celle que j'écrivis au même tems au Comte de Chamilly. Ainfi j'attends la réponse du Pensionnaire sur ce que vous lui avez communiqué de cette Lettre 900 211 312 415 216 219 521 242 124 197 208 309 310 412 424 525 512 514 534 539 240 261 269 277 283 297 299 111 112 124 136 147 159 160 170 216 219 212 900. Sur ce je prie Dieu qu'il

qu'il vous ait, Mr. le Comte de Briord, en sa sainte garde. Ecrit à Marly le 7. Mai 1700. Signé Louis, & plus bas Col-BERT.

## LETTRE IX.

R. le Comte de Brierd, la Lettre que vous m'avez écrite du 6. de ce mois, ne me laisse pas lieu de douter (b) 507 364 286 27 47 347 19 535 243 19 171 548 344 39 76 285 197 45 336 45 307 178 23 235 43 225 242 402 27 399 118 17 516 369 11 240 173 19 51 19 132 399 402 439 514 180 231 103 19 372

(4) que le Pensionnaire n'ait presensement envoyé au Sr. Hop les ordres nécessaires pour régler la conduite qu'il doit tenir à Vienne, en exécution du Traité. Je vous ai informé de ceux que j'ai donnés sur ce sujet au Marquis de Villars.

(c) Qu'il convient presentement que l'Empereur la reçoive par mon Envoyé. Que celui des Etats Generaux parle ensuite au nom du Roi d'Angleterre & de ses maîtres; & qu'il fasse voir toutes les fortes raisons qui doivent porter l'Empereur à souscrire aux mesures prises pour le maintien de la paix.

deur de cette Couronne convienne aisément avec eux des mouvemens & des entreprises de leur

[d] Le Comte de Tallard étoit convenu qu'on n'enverroit pas à Vienne ni l'article ferret, ni l'article féparé du Traité. Ainfi le Marquis de Villars n'aura presentement nulle connoissance de ce qu'ils contiennent.

Louis XIV. 45 leur flote. (e) 554 45 546 47 125 372 485 35 369 225 47 168 35 517 245 309 402 316 308 485 554 45 296 180 17 198 416 504 485 11 371 27 45 458 43 225 317 508 102 402 228 512 173 478 43 309 507 15 163 372 189 119 225 458 49 235 242 468 372 168 13 235 412 235 316 308 172 90 10 90 458

[e] Ils ont interêt de maintenir la tranqu lité du Nord; mais ils ne vouaront jamais abaisser la puissance du Roi de Dannemarck, en forte que celle de Suède soit la seule considerable dans le Nord. Cette vue sera cependant la principale des mécontentemens. C'est aussi ce qui me fait juger qu'ils s'accorderont difficilement avec leurs Allies: & je fais persuadé que si le Roi d'Angleterre & les Etats Generaux consentent que leurs Escadres obeissent au commandement general de la flore de Suede, leurs Officiers auront des ordres très précis de ne le faire que dans les cas expressément marqués.

Vous pouvez encore assurer le Pensionnaire, que les ordres que j'ai donnés au Comre de Chamily, & ce que j'ai fait dire au Sr. de Meyerkroon, ne laissent au Roi de Dannemerck aucune esperance de recevoir de secours de ma part, & que je ne cesse pas de lui faire connoître l'in-

terêt

L o u i s X I V. 47 terêt qu'il a de consentir à la paix, pendant qu'il la peut faire honorablement, sans attendre qu'il y soit forcé par l'arrivée des Vaisseaux d'Angleterre & de Hollande

Les soupçons que l'on a depuis long-tems de la sincerité de l'Electeur de Brandebourg, augmentent. Le Roi d'Angleterre peut avoir plus de pouvoir que personne sur l'esprit de ce Prince; mais je doute qu'il lui soit facile de le retenir, lorsqu'il se flatera de trouver de grands a-vantages dans les liaisons avec les Rois de Dannemarck & de Pologne. Il faut premierement que les évenemens le desabusent, & qu'ils lui donnent lieu de craindre que la Suède, devenant superieure, ne soit en état de se venger, & peut-êtte de lui enlever un jour les pays qu'il possède le plus à la bienséance de cette Couronne. Sur ce je prie Dieu

Dieu qu'il vous ait, Mr. le Comte de Briord, en sa sainte garde. Ecrit à Versailles ce 10. Mai 1700. Signé Louis, & plus bas Colbert.

#### LETTRE X.

R. le Comte de Briord, yous m'avez écrite du 12. de ce mois. Je ne doute pas que le Pensionnaire n'ait parlé à l'Envoyé de l'Empereur à la Haye, le 18. de ce mois, ainsi que vous en étiez convenu avec lui. l'ai fait communiquer le même jour le Traité au Comte de Sinzyndorff, à l'Ambassadeur de Venise & à celui d'Espagne. Le Mémoire que je vous envoye, vous informera de ce qui s'est passé en cette occasion. Je fais joindre aussi la copie de la Lettre que j'écris au Comte de Tallard, afin que vous puissiez parler au PenLouis XIV. 49 Pensionnaire conformément à ce que mon Ambassadeur à Londres doit dire au Roi d'Angle-

terre.

Ainsi j'ajouterai seulement que j'ai apris avec plaisir les assurances que le Pensionnaire vous a données des facilités que le Roi d'Angleterre & les Etats Generaux trouveroient à faire entrer le Roi de Suède dans le Traité. (f) 514 392 49 47 536 402 237 507 225 189 307 43 516 337 372 317 507 504 49 536 45 102 49 507 245 146 372 172 262 546 306 11 240 171 516

(f) Je doutois du parti que la Suède pouroit prendre, depuis que j'avois sçu que le Ministre de cette Couronne à Vienne, avoit eu un ordre secret d'offrir à l'Empereur d'entrer avec lui dans toutes les mesures qu'il pouroit souhairer, pour le cas de l'ouverture à la succession d'Espagne, pourvu que ce Prince voulût en même tems se déclarer pour la Suède contre les Rois de Dannemarch & de Pologne.

J'ai lieu de croire que vous l'aurez suffisamment persuadé de la sincerité de mes intentions, pour l'accommodement du Nord. Les Ministres des Rois de Dannemarck & de Pologne seront bientôt obligés d'avouer eux-mêmes la verité; & ils ne peuvent cacher les déclarations qui leur ont été faites par mes ordres. Vous assuré de la verité de la situation de la verité de la v

#### LET-

(g) le Pensionnaire, que je ne changerai pas de resolution sur ce sujet; & je ne doute pas que vous ne m'informiez du départ de la flote de Hollande, & de ce que vous aprendrez au sujer des ordres qui seront donnés aux Commandans.

## LETTRE XI.

MR. le Comte de Briord, j'ai reçu la Lettre que vous m'avez écrite du 20. de ce mois. On ne peut faire encore que des raisonnemens incertains sur la resolution que prendra l'Empereur, lorsque le Marquis de Villars lui aura communiqué le Traité. Le tems aproche cependant du retour du Courier que j'ai dépéché à Vienne ; & aussitôt après son arrivée, je vous informerai des nouvelles que j'aurai aprises. J'ai peine à croi-re que l'Empereur déclare positivement qu'il ne peut accepter le Traité. L'opinion du Pensionnaire paroît plus vraisemblable; & selon toutes les aparences, ce Prince demandera quelque changement dans les conditions.

Comme le secret du Traité a

Louis XIV. 53 été divulgué aussitôt après la communication que j'en ai fait donner aux Ambassadeurs d'Espagne, de Venise, & à l'Envoyé de l'Empereur, j'ai cru nécessaire d'instruire mes Ambassadeurs & Envoyés dans les Cours étrangeres, de ce qu'il contient. Je leur écris cependant d'attendre ençore mes ordres, avant que d'en donner part en forme aux Cours où ils resident.

Je vois par le second article de votre Lettre (b) 507 31 121 131 432 373 191 225 189 61 285 528 118 45 482 416 11 172 262 546 296 29 296 285

<sup>(</sup>b) que l'alliance des Etats Generaux avec la Suède, & les secours qu'ils donnent à cette Couronne, ne les empêchent pas d'avoir en même tems de grands menagemens pour le Dannemarck. La crainte qu'ils ont que l'une des Couronnes du Nord ne devienne superieure à l'autre, embarasser l'action des sottes.

LETTRES DE 285 203 416 247 362 190 173 545 359 372 204 45 445 286 134 535 45 307 235 512 225 15 168 27 35 309 118 45 546 47 507 265 296 432 262 546 296 45 402 316 43 17 296 372 240 488 177 188 153 178 62 31 221 19 33 371 168 45 458 168 225 15 399 432 543 45 61. Si le Roi de Dannemarck se croit assez, fort pour les attaquer, & qu'il rem-porte le moindre avantage, la guerre en deviendra plus vive dans le Nord, & beaucoup plus, difficile à terminer. C'étoit aussi par cette raison que j'aurois sou-haité que le Roi d'Angleterre & les Etats Generaux se fussent contentés d'interposer leurs officès, & d'offrir leur médiation sans sé déclarer Parties. (i) 485 202 554

(i) Mais comme ils ne le peuvent plus faire je suis persuadé que rien neleur convient davantage que de leur saciliter

Louis XIV. 554 45 296 235 177 49 90 416 277 483 514 139 45 267 507 298 296 305 177 49 47 242 100 173 47 362 559 35 299 134 507 372 305 433 112 245 309 43 419 45 285 136 45 372 478 43 319 43 372 172 19 33 371 168 45. C'est dans cette vue qu'après avoir interpolé jusqu'à present mes offices, pour l'accommodement des troubles, j'ai pris la resolusiond offrir ma médiation en mê-'me tems en Suède, en Dannemarck & on Pologne. J'en envoye les or dres par cet Ordinaire. If est diffcile que ces Puissances ne connoissent presement les peines qu'elles auront à soutenir la guerre commencée, & qu'elles ne se desabusent des vaipes esperances qu'elles auroient pu forn mer d'en oner aucune utilité. L'ot-

cilirer les moyens de sorrie de cet em-

L'offre que je leur ferai, leur facilitera les moyens de reprendre la voie de la négociation, sans qu'elles puissent croire leur honneur engagé, & se desister de leurs entreprises. Ainsi je suis persuadé que le Roi d'Angleterre & le Pensionnaire de Hollande aprendront avec plaisir la démarche que je crois devoir faire pour le bien de la paix; dans la conjonêture presente.

Vous pouvez assurer aussi le Pensionnaire, qu'il ne reste plus au Roi de Dannemarck aucune esperance de recevoir de secours

de ma part.

Je ne puis douter (k) 432

(k) des liaisons de l'Electeur de Brandebourg avec les ennemis de la Suède: mais comme elles sont principalement sondées sur l'idée chimerique dont il s'est laissé flater, il ne sera peut-être pas difficile de l'obliger à demeurer neutre, en le desabusant de l'esperance de voir ses prétentions réussir. Il est cependant

pendant à craindre que l'Empereur ne profite de l'ambition dezégléet de l'Electeur de Brandehourg, pour l'engager dans ses interêts, au préjudice même de ceux des Princes de l'Empire; car il me revient, & je ne doute pas que le Penfecteur favorilera de tout son pouvoir l'admission du suffrage de Boheme dans le Collége Electoral, si l'Empereur lui promet de lui donner le titre de Roi de Prusse.

(l) qu'après cette introduction, l'Empereur deviendroit le maître de tout l'Empire, et que les Princes dont il est

(m) les suites sacheuses de la nouveauxé introduite en faveur du Duc de Hamover. Il est certain que l'Empereux auroit beaucoup plus de peine à faise admettre le suffrage de Boheme dans le Collège Electoral, si l'élection d'un neuvieme Electorat Protessant ne sembloit sui-en-faciliter l'entrée.

173 5-

....٧

173

: 198

<sup>(</sup>l) qu'après cette introduction, l'Empereur deviendroit le maître de tout l'Empire, & que les Princes dont il est.....

(m) les suires sacheuses de la nouveauxé introduite en faveur du Duc de Hamover. A lest certain que l'Empereur autoit beaucoup plus da peine à faire admettre le suffrage de Robeme dans le Collège Electoral, fa l'élection d'un neuvieme Electorat Protessant ne sembloir lui-va-facilier l'emrée.

#### 60 LETTRES DE

173 433 90 49 43 402 532
17 424 92 43 564 183 102
43 299 27 36 507 323 171
43 516 421 277 372 177 27
296 11 483 11 17 565 235
488 21 168 134 372 401 324
445 412 235 122 235 134 333
37 168 47 39 198 309 59
181 296 458 33 13 31 516
315 173 433 112 245 309 31
143 19.

Au reste je n'ai point d'autre ordre à vous donner que de continuer à me rendre compte avec la même exactitude de tout ce que vous aprendrez qui aura quelque raport au bien de mon service 600 15 49 45 225 171 173 35 198 27 173 90 43 402 17 92 554 102 299 35 323 43 421 372 27 11 555 458 168 272 324 412 122 134 333 168 468 19 399 402 9 37 47 198 59 181 296 33 516 315 433 245 309 31 143 19 700. Sur ce je prie Dieu qu'il

Louis XIV. 61
vous ait, Mr. le Comte de Briord,
en sa sainte garde. Ecrit à Marly le 27. Mai 1700. Signé Louis,
& plus bas Colbert.

### LETTRE XII.

R. le Comte de Briord, j'ai reçu la Lettre que vous m'avez écrite du 27. du mois dernier. Elle m'informe des offres que l'on prétend que le Ministre du Roi de Dannemarck a faites aux Etats Generaux, pour les engager à un Traité d'alliance ayec le Roison maître. Mais comme le Pensionnaire (n) 285 432 11 180 1961 507 514 190 45 285 146 45 372 189 61 372 512 1944 235 535 11 39 76 245

<sup>(</sup>n) le desavoue, & que je vois les Ministres de Suède & de Dannemarck également apliqués à publier de pareifles nouvelles

62 LETTRES DE

507 55 11 207 13 245 253

372 227 19 27 31 285 386

45 auprès les uns des autres, je doute que ces avis que vous avez reçus, soient bien fondés.

Les nouvelles que j'ai reçues

depuis la derniere Lettre que je vous ai écrite, vous feront voir l'état des affaires qui ont raport à l'exécution du Traité. Je ne puis mieux vous en instruire qu'en vous envoyant la copie de ces Lettres, & des deux dernieres que j'ai écrites au Comte de Les ordres que je lui donne, reglerent ce que vous avez à dire au Pensionnaire, mon intention étant de lui don ner part de tout ce que je fais communiquer au Roid' Angleter-Re 900 111 212 114 420 250 240 261 379 149 150 161 171 291 210 211 481 112 215 310 490 150 160 170 197 113 212 214 900. Sur ce je prie Dieu qu'il vous ait, Mr. le Comte de Brierd.

Louis XIV. 63 Briord, en sa sainte garde. Ecrit à Versailles le 3. Juin 1700. Signé Louis, & plus bas Col-BERT.

# LETTRE XIII.

R. le Comte de Briord, j'ai vu par votre Lettre du 3. de ce mois, que le Pen-fionnaire Heinfius est d'avis que l'on communique (0) 202 49 306 507 235 439 412 419 19 45 285 262 45 235 439 507 504 53 468 23 296 191 341 61 191 373. Comme les mesures que j'ai prises avec eux ne sont plus secretes, je n'ai differé cette communication que parceque j'ai voulu attendre encore la seconde réponse que l'Empereur a promise. Vous sçavez que,

<sup>(</sup>e) dans toutes les Cours le Traité que j'ai figné avec le Roi d'Angleterre et Mrs. les Etats Generaux.

LETTRES DE. que, suivant la parole que le Comte de Ravintz a donnée, je dois la recevoir incessamment. Mais si elle est differée seulement de huit jours, il n'y aura plus de tems à perdre, pour donner mes ordres à mes Ambassadeurs, & à mes Envoyés, de parler dans les lieux où ils sont employés. Il sera nécessaire que les Ministres de Hollande reçoivent les mêmes ordres des Etats Generaux; & j'écris au Comte de Tallard de les demander au Roi d'Angleterre pour ses Ministres.

Vous pouvez dire au Pensionnaire que lorsque j'ai fait communiquer le Traité à ceux qui sont auprès de moi, on leur a donné des copies. Je vous envoye celle de la Lettre que le Comte de Chamilly m'a écrite. Elle vous fera voir que l'ordre que je lui avois donné d'offrir ma médiation, ne pouvoit être

Louis XIV. envoyé plus à propos. L'état du Roide Dannemarck suffit pour persuader qu'il desire presentement la paix. Il a des raisons égales de craindre les entreprises qu'on poura faire contre lui & par terre & par mer. Il est seulement à desirer que (p) 225 45. 112 339 11 399 347 19 296 178 235 90 167 45 47 198 30 285 263 131 45 402 228 189 61 402 532 17 434 61 98 296 285 278 19 167 45 277 382 21 453 112 235 45 11 49 11 15 202 37 372 535.

C'est par cette raison que je crois qu'en parlant de la suspension, il est à propos de ne point dire que cette proposition vien-

nc

<sup>(2)</sup> la fituation presente ne relève pas trop les esperances du Roi de Sudde & du Duc de Holstein, & qu'elle ne les rende pas plus difficiles à un accommodement.

66 LETTRES DE ne directement de ce Prince. Je fais joindre aussi à cette Lettre la copie de celle que j'écris au Comte de Chamilly.

Les troupes de la Maison de Lumebourg auant presentement passé l'Elbe, il me paroît assezinutile que celles de Hollande continuent leur marche. Ce mouvement ne peut servir qu'à augmenter la consiance des Suédois: & le Roi de Dannemarch souhaitant la paix pous son pre interêt, je suis persuadé qu'il saut principalement travailler à maintenir le Roi de Suède dant les mêmes dispositions.

Les nouvelles du secours de Riga sont confirmées. Ainsi le Roi de Dannemarck ne peut attendre presentement aucun secours de ses Alliés. Le seul (9) 507 514 315 433 45 458 263

<sup>(</sup>q) que je lui fasse esperer, est celui de ma médiation; & quoique vous l'ayez

Louis XIV. 67
263 253 183 102 315 372 435
445 382 11 399 61 128 507
180 225 53 19 55 372 504
382 47 171 364 180 307 90
55 213 235 37 251 253.

J's 213 235 37 251 253.

J'aprends que l'Evêque de Manser entreroit facilement dans lo
Traité que j'ai fait avec le Roi
d'Angleterre & les Etats Generaux. Il paroît même qu'on
pouroit (r) 235 33 39 255 53
253 11 297 253 285 224 45
377 353 11 337 285 45 223
535 45 485 173 545 359 554
412 43 516 432 565

J'ordonne au Comte de Tallard de savoir les sentimens du Roi d'Angleterre sur ce sujet. Je serai bien aise aussi que vous m'informiez de ceux du Pen-

fionnaire.

déja dit au Pensionnaire, vous pouvezencore l'en assurer.

(r) l'employer à porter les autres Princes de l'Empire à prendre les mêmes engagemens; mais en même tems it demanderoit des subsides.

(f) Il sera même à propos de penétrer à cette occasion quelle est à peu près son idée sur la part dont les Etats Generaux devront contribuer aux subsides, qu'on jugera devoir accorder pour l'exécution du Traité.

#### LETTRE XIV.

R. le Comte de Briord, j'ai reçu la Lettre que m'avez écrite du 9. de ce mois. Le retardement que l'Empereur aporte à rendre une réponse positive, fait assez voir qu'il n'y a plus de tems à perdre, pour fortifier encore le Traité par l'union de plusieurs Princes: & j'ai apris avec plaisir par les Lettres du Comte de Tallard, & par les vôtres, que le Roi d'Angleterre & le Pensionnaire pressoient de convenir d'un projet, pour communiquer incessamment ce Traité aux Princes & Etats que l'on invitera d'y souscrire.

La réponse que je fais au Comte de Tallard, vous instruira de toutes les mesures que je crois devoir prendre sur ce sujet. Vous en informerez le Pensionnaire. Vous conviendrez avec lui de

LETTRES la maniere dont vous aurez à parler l'un & l'autre aux Envoyés de Suède & de Dannemarck. Les Lettres que je vous envoye pour mes Ambassadeurs auprès des Rois du Nord, vous feront voir les ordres que je leur donne. Vous dépêcherez le Courier de concert avec le Ministre du Roi d'Angleterra; & s'il veut lui remettre les ordres du Roi de la Grande Bretagne, & des Etats Generaux, pour leurs Envoyés en ces deux Cours, vous les adresserez au Comte de Chamilly & au Comte de Guifeard, afin qu'ils les remettent à ces Envoyés auflitôt qu'ils les auront

reçus.

Il peut aisément arriver qu'il n'y ait point de Ministre ni d'Angleterre, ni de Hollande, auprès du Roi de Suède, & qu'ils soient demeurés à Stockholm. J'avois ordonné au Comte de Guiseard de se readre auprès de ce

Prin-

Louis XIV 71
Prince; & je ne doute pas qu'il
n'y soit, lorsqu'il recevra mes
ordres. Il seroit nécessaire, en
ce cas, que les Ministres d'Angleterre & de Hollande fissent à
la Chancellerie demeurée à Stockbolm les déclarations qu'ils auroient dû faire au Roi de Suède
même, à moins que le Pensionnaire ne juge qu'il ne soit plus
convenable, comme il le seroit
en effet, qu'ils se rendent sans
delai auprès de ce Prince.

野田 日 日 日 日 日

Vous pouvez assurer le Pensionnaire, que je verrois avec plaisir que la médiation du Roi d'Angleterre & des Etats Generaux sût acceptée par les deux Couronnes du Nord. J'ordonne même au Comte de Chamilly de le proposer au Roi de Dannemarck. Mais je doute fort que ce Prince y consente, regardant l'Angleterre & la Hollande comme alliées à ses ennemis, depuis l'armement & le départ 72 LETTRES DE des flotes qu'elles ont envoyées dans les mers du Nord.

Vous saurez aussi du Pensionnaire le tems à peu près que l'Envoyé d'Angleterre, & celui de Hollande pouront parler au Duc de Zell. Vous en avertirez le Sr. de Domrac, afin qu'il se rende auprès de ce Prince, lorsque la premiere déclaration lui aura été faite en forme, de la part du Roi d'Angleterre & des Etats Generaux. Au reste la Lettre que j'écris au Comte de Tallard, & celles que je vous adreffe pour mes Ambassadeurs en Suède & en Dannemarck, vous feront assez connoître mes intentions; & elles vous mettront en état de répondre à toutes les questions que le Pensionnaire poura vous faire sur les choses qui ont raport au Traité. 216 219 128 240 176 260 167 169 240 120 290 310 315 114 412 430 420 490 459 159 217 420 S

Louis XIV. 73
420 450 490 119 120 137
145 211 312 430 197 199
260 219 227 240 250 279
215 316 319 420 490 450
219 211 227 340 391 111
127 149 150 157 169 271
312 415 11 129 134 215 219
127 149 150 169 270 11.
Sur ce je prie Dieu qu'il vous ait, Mr. le Comte de Briord, en sa sainte garde. Ecrit à Verfailles le 17. Juin 1700. Signé
Louis, & plus bas Colbert.

## LETTRE XV.

R. le Comte de Briord, j'ai reçu la Lettre que vous m'avez écrite du 17. de ce mois. Vous m'informez de ce que le Pensionnaire & le Sr. de Lillieroot vous ont dit, au sujet de l'accommodement des troubles du Nord. Vous savez que mon intention a toujours été d'employer tous mes soins pour les D apai-

apailer. Plus ils continueront, & plus il deviendra difficile de les terminer. La démarche que l'Electeur de Brandebourg vient de faire, en ordennant à ses troupes de s'avancer, donne lieu de juger que cette guerre est capable d'engager encore plusieurs. Princes de l'Empire. Ainfa l'un ne doir ien oublier pour leur ôter tout prétexte d'y prendre part en faveur de l'une ou de

La suspension de tous actes d'hostilité me paroît le seul moyen capable d'empécher les Alliés secrets du Danuemard de se déclarer en sa saveur; de je suis persuadé que si la guerre continuoit pendant la négociation, ainsi que le Sa. Lillierat le propose, chaque évenement feroit naître de nouveaux obstacles à la paix.

l'autre des Parties.

Il est seulement à souhaiter que le Roi de Suède, voiant ses

affai-

Louïs XIV. 75
affaires en meilleur état qu'elles
n'étoient, ne se rende pas trop
difficile à l'accommodement: &
c'est ce que vous devez faire connoître à son Ministre, & au Pensionnaire.

ei E

11 cł

ŧ.

Ĺ

Au reste, comme je n'ai point d'autre vue que la pacisication des troubles du Nord, j'approuverai tous les moyens justes & raisonnables qui seront proposés pour la faciliter. Ainsi je ne m'oposerai pas à ce que la négociation en soit portée à la Haye, si l'on juge qu'elle y soit plus promptement terminée que dans le pays de Holsein. Mais je doute que le Roi de Dannemerch consente à ce changement.

Je ne puis micux vous instruire de l'état des affaires, par raport au Traité de partage, qu'en vous envoyant la copie de la Lettre que j'écris au Comte de Tallard, & celles des differentes

2 piè-

76 LETTRES DE pièces que je fais joindre à cette Lettre. Vous informerez le Pensionnaire de tout ce qu'elles contiennent, & des resolutions que j'ai prises pour avancer l'exécution du Traité.

J'aprouve ce qu'il vous a dit, au sujet des subsides que l'Eve-que de Munster pouroit demander. Son avis en cette occasion se raporte à ce que je vous ai dé-ja fait connoître de mes sentimens; & je suis persuadé qu'il ne faut promettre des subsides nux, Princes d'Allemagne que lorigu'on ne poura s'en dispensera Mais il se trouvera certaingment des conjonctures, où le bien des affaires demandera que cette dépense ne soit pas menagée. Sur ce je prie Dieu qu'il vous ait, Mr. le Comte de Briord, en sa sainte garde. Ecrit à Marly le 26. Juin 1700. Signé Louis, & plus bas Colbert.

#### LETTRE XVI.

R. le Comte de Briord. j'ai reçu les Lettres que vous m'avez écrites du 24. de Juin', du 1. & du 3. de ce mois. J'ai vu par la premiere, qu'avantque de dépécher le Courier que i'envoye en Suède, & que je vous avois adresse, vous aviez concerté avec le Pensionnaire ce que vous devez écrire à mes Ambafsadeurs dans les deux Cours-du' Nord, & a mes Envoyés en Allemagne. Je ne doute pas qu'il' n'en ait rendu compte au Ros' d'Angleterre; & il est bon que ce Prince en soit informé, le Comte de Tallard m'aïant marqué par une de ses Lettres, que le Rois de la Grande-Bretagne craignoit que le Sr. Dezalleurs étant averti! avant l'Envoyé d'Angleterre, ne communiquat le Traité à l'Électeur de Brandebeurg, sans avoir?

auparavant pris des mesures avec eet Envoyé. Mon intention étant d'agir d'un parfait concert avec le Roi d'Angleterre & les Etats Generaux, il est nécessaire qu'ils voyent que les effets répondent aux assurances que je leur en donne.

J'ai été informé par le Comte de Tallard des mêmes choses qu'il vous a écrites, après avoir donné part su Roi d'Angleterre de la derniere proposition du Comte de Zinzindorff. Vous verrez par les ordres que je lui envoye, dont je fais joindre la copie à cette Lettre, que j'ai aprouvé le sentiment de ce Prince, & que la réponse de ma part, faite à l'Envoyé de l'Empereur, y est entierement conforme. Le terme de trois mois s'avançant tous les jours, on doit bientôt voir quelles seront enfin les resolutions de l'Empereur, sur l'accep-

tation ou sur le resus du Traité.

Louïs XIV. Vous faites bien cependant de préparer le Pensionnaire sur tous les artifices que les Ministres de ce Prince employerent, pour faire naître la defiance si congraire à l'exécution des mesures que j'ai prises avec l'Angleterne & avec la Hollande. Je vous dirai même que le Comte de Zingindorff, aparemment dans ce mê ne deficin, s'est expliqué assez clairement, que l'Empereur me coderoit les Pays-bas, si ie confencois à traiter directe-

Il faudra certainement sque le Roi d'Angleterre & les Etats Generaux promettent au Duc de Lorraine la garantie du Traité qu'il vient de figner avec moi, & qu'ils le fassent, soit par une déclaration dans toutes les formes nécessaires, soit par un Traité qu'ils signeront avec ce Prince. Vous pouvez examiner avec le Pensionnaire dequel de ces D 4 deux

LETTRES DE deux actes il estimera le plus convenable. Vous me le ferez favoir; & comme le Roi d'Angleterre passe incessamment en Hollande, & qu'il n'y auroit pas de relolution prise sur ce sujet avant son arrivée, il seroit inurile de vous donner des ordres plus précis à cet égard. Je reçois avec plaisir les assurances que le Sr. Lillierost vous a données des dispositions du Roi son maître. Elles augmentent encore le desir que j'ai de voir la tranquilité du Nord bientôt rétablie; mais il ne me paroît pas que les affaires se disposent à la paix. Quoique le dernier proiet donné par le Roi de Dannemarck soit assez conforme à l'idée que le Pensionnaire : avoit, & qu'il vous a communiquée, ie ne vois point cependant que les Alliés y trouvent leur sureté, & qu'il soit facile de convenir avec eux d'un nouveau projet.

J'aprouve ce que vous avez die à l'Enypyé du Duc de Zell, lors-8.7

\$2 - LETTRES DE qu'il vous a parlé de l'affaire du neuvieme Electorat. Elle n'a rien de commun avec les troubles de Holstein; & la maniere dont elle a été conduite jusqu'à present par les Princes oposans, est bien éloignée de causer une nouvelle guerre dans l'Empire. Cet incident empêche cependant que l'Empereur ne puisse attirer dans fes interêts ceux qui s'opofent à cette nouveauté : & il est très utile pour l'exécution du Traité, que ce Parti ne soit pas obligé de succomber. Ceux qui le composent, craignant déja que les mesures que j'ai prises, ne me portent à les abandonner, il est bon de les rassurer; & par conséquent il ne faut rien faire qui puisse augmenter leur inquiémde.

Après les avances que l'Amibassadeur de Moscovie vous a fai tes, rien n'empêche que vous ne lui donniez part de votre arri-

Louis XIV. 83 vée, & que vous ne receviez la visite.

J'ai accordé jusqu'à present -ma protection au Prince d' Esinoy, pour les prétentions qu'il a en Hellande. Let ordres que je donnai sur ce sujet au Sr. de Bonrepaux, peu de tems après la paix de Ry/wick, firent craindre à quelques Particuliers que le n'eusse dessein de me servir de ce prétexte pour inquiéter la Ré-publique. Le Pensionnaire vit bien cependant que je demandois que la justice sût sendue à un de mes Sujets. Les démarches que vous forez presentement en faveur du Printe d'Epiney leront encore mains suspectes au Penfionnaire, dépuis les liailons que j'ai prifes avec les Erats Generaux... Ainfi |e remats à votre prudones le faire à cet égard toutes les in fances : 15 your froirez convenables, faivant les dif-

D' & pelitanns

84 LETTRES DE positions que vous trouverez au succès.

Après vous avoir écrit cette Lettre, j'ai reçu par un Courier, que le Sr. du Heron m'a dépéché, celle dont je vous envoye l'extrait. Vous verrez qu'il est nécessaire que le Roi d'Angleterre soit informé de ce qu'elle contient : & les mesures que l'Empereur prend du côté de la Pologne, marquant peu de dis-position de sa part de souscrire au Traité, on ne doit rien négliger pour les rendre inutiles. Vous pouvez cependant assurer le Roi de la Grande Bretagne que, si je trouve le Roi de Pologne disposé à prendre des liaisons avec moi, je ne le ferai qu'en établissant pour fondement, qu'il fasse auparavant la paix avec le Roi de Suède; & je vous enverrai la copie que je donnerai au Sr. du Heron.

Je vois par cette même Lettre

Louis XIV. que les Moscovites n'ont point marché, comme on le marquoit par les nouvelles précédentes 900 111 211 312 415 116 127 139 143 150 160 179 201 311 420 450 470 260 279 320 410 490 251 379 177 179 112 213 416 117 219 127 137 140 250 260 237 241 159 161 279 311 413 427 439 450 260 279 220 310 314 315 316 317 219 320 414 116 111 191 292 393 394 496 197 219 127 139 147 11. Sur ce je prie Dieu qu'il vous ait, Mr. le Comte de Briord, en sa sainte garde. Ecrit à Marly le 8. Juillet 1700. Siené Louis, & plus bas Col-BERT.

#### LETTRE XVII.

R. le Comte de Briord, yous m'avez écrite du 6. de ce mois. Elle m'informe seulement

LETTRES DE des réponses que le Pensionnaire a recues du Roi d'Angleterre. J'avois déja apris par les Lettres du Comte de Tallard, que ce Prince convenoit de toutes les propositions que j'ai faites pour l'exécution du Traité, & qu'il (1) 162 45 516 362 197 153 271 132 206 382 453 132 31 200 171 82 212 79 507 504 53 62 15 122 43 372 183 171 345. J'ai reçu aussi sa réponse sur le projet que le Roi de Portugal m'a communiqué. Vous Acrez instruit de mes resolutions à cet égard par les copies que je -vous envoye des Lettres que i'écris au Comte de Tallard & su President Rouillé, & par le projet que je fais joindre d'un Traité à faire avec le Roi de Portu-Vous en donnerez part au . Pen-

<sup>(</sup>s) cessoit d'aporter aucune difficulté aux conditions que j'ai accordées au Duc de Lerraine.

Lou'is XIV. 87 Pensionnaire, & je ne doute pas qu'il n'en ait été auparavant averti par le Roi d'Angleterre.

Vous lui communiquerez aussi les nouvelles que je reçois de Turin, & les ordres que je donne au Sr. Phelipeaux. Ensin ceux que j'envoye au Sr. du Heren, vous instruiront du partique je crois devoir prendre sur les incertitudes du Roi de Pologge, & sur le penchant qu'il témoigne à écouter les premieres propositions qui lui sont faites, sans examiner quel en est le fondement.

Je vois avec peine que tous les soins employés pour apaiser les troubles du Nord, semblent inutiles; mais il paroît presentement que la faute n'en doit point être attribuée au Roi de Danmeneré: & quoique ce Prince ne s'explique pas encore tout à fait dans les termes qu'il seroit à souhaiter pour le rétablissement

LETTRES DE de la paix, il est certain cependant qu'il y aporte beaucoup plus de facilité que les Alliés: contraire marquent moins de disposition à l'accommodement, selon qu'ils croyent leurs affaires en meilleur état. J'aprends par les Lettres du Comte de Chamilly, que ce Prince paroît fort disposé à souscrire au Traité, & à le garantir. Il est par conséquent nécessaire de ne pas contribuer au dessein que ses ennemis paroissent avoir de l'accabler.

Vous saurez presentement que l'Electeur de Brandebourg ne songe plus à le souscrire. Ainsi je suis persuadé que le changement de cet Electeur fera changer aussi la resolution, que les Etats Generaux avoient prise, de faire marcher quelque corps de troupes sur la frontiere de son pays. Sur ce je prie Dieu qu'il vous ait, Mr. le Comte de Briord. مدن

cn

Louis XIV. 89 en sa sainte garde. Ecrit à Marly le 15. Juillet 1700. Signé Louis, & plus bas Col-

#### LETTRE XVIII.

R. le Comte de Briord. 🖊 j'ai reçu la Lettre que vous m'avez écrite du 15. de ce mois. Le premier article m'informe de la proposition que le Sr. Worff a faite au Pensionnaire. : Et comme le Roi d'Angleterre & les Etats Generaux n'ont point de Ministres auprès des Electeurs & Princes Ecclefiastiques d'Allemagne, il me paroît fort convenable que la commission du Traité soit donnée à cet Envoyé de la part de ces deux Puissances, pour en rendre compte aux Maîtres qu'il sert, & pour les inviter par son moyen à le fouscrire.

Le Sr. Obrecht m'a écrit qu'il

LETTRES DE s'étoit acquité des ordres que je lui avois donnés pour l'Evêque de Wirtsbourg, & qu'il avoit aussi parlé à un des Ministres du Duc de Sane-Gotha. Le premier paroît bien intentionné: il promet d'exhorter les Princes ses Alliés à souscrire au Traité, & il le regarde comme le fondeen même tems il craint d'entrer dans un pareil engagement, avant que l'Empereur le soit expliqué, & l'on doit s'attendre à trouver la même aprehention dans plus sieure Princes d'Allemagne.

Les réponses du Ministre du

Les réponses du Ministre du Duc de Saxe-Gotha sont voir que ce Prince s'engageroit facilement, s'il pouvoit obtenir des subsides considerables par ce moyen. Cette demande est ordinairement la premiere réponse des Princes d'Allemagne. Quoiqu'on leur dise que je ne prétends pas les obliger à s'armer,

Il est nécessaire que le Penfionnaire dise au Sr. Werff, pour le faire savoir à l'Evêque de Munster, ce qu'il vous a dit au sujet de cet Evêque; & j'ai lieu de croire qu'il ne fera pas

(a) il sera difficile de se dispenser de leur donner quelque affistance; mais il est certain qu'il ne saur pas recourir à cette voie que le plus tard qu'il sera possible, & que tous demanderoient le même secours, s'il étoit accordé à un seul.

difficulté d'entrer dans le Traité, lorsqu'il aura des assurances certaines, non seulement de n'être point attaqué par les Etats Generaux, mais encore d'avoir leur garantie, si elle lui est nécessaire pour cet effet.

Je ferai savoir au Duc de Lorraine ce que le Pensionnaire vous a dit au sujet du Traité à conclure avec ce Prince. Le Comte de Tallard m'avoit déja mandé que le Roi d'Angleterre étoit

dans les mêmes sentimens.

Quoique vous soyez informé des dernières nouvelles reçues du pays de Holstein, je vous envoye cependant la copie de la dernière Lettre que le Comte de Chamilly m'a écrite, & celle de ma réponse. Le compte qu'il me rend, confirme les dispositions du Roi de Dannemarch à la paix, & en même tems les obstacles qu'il semble que les Alliés y veulent aporter. Rien n'est plus

Louïs XIV. plus convenable, pour terminer incessamment toutes ces difficultés, que de dresser le projet dont le Pensionnaire & le Comte de Portland vous ont parlé; mais il faut que les conditions en soient si justes & si raisonnables qu'aucune des Parties ne soit en droit de s'y oposer. On doit sur - tout observer de ne mettre aucun article qui ait raport au neuvieme Electorat, ainsi que le Sr. Bernstorf l'avoit proposé d'abord au Comte de Chamilly. Cette affaire est entierement séparée de celle des differends du Holstein; & ce seroit prolonger la guerre, sans en prévoir la fin, que d'y mêler ce nouveau sujet de contestation qu'il semble que les Princes de la Maison de Lunebourg ont toujours eu dessein d'y faire entrer.

Il me paroît aussi qu'il est très nécessaire dans cette conjonctu-

LETTRES DE re d'empécher que les flotes d'Angleterre & de Hollande, jointes à celle de Suède, n'en vienment à quelque acte d'hostilité. Cet évenement n'est que trop à craindre, suivant les dernieres nouvelles que je reçois du Com-te de Guifcard. Outre l'incerti-tude d'un combat, & la perte que les Anglois & les Hollandois y pouroient faire, il seroit sa-cheux que ces Puissances eussent à regarder la Couronne de Dannemarck comme ennemie, dans le tems même que le Roi de Dannemarch déclare qu'il accep-tera leur médiation, & qu'enfin il est prêt de souscrire au Traité de partage.

Le Pensionnaire en sera vraisemblablement informé par les Ministres d'Angleterre & de Hollande. Vous lui communiquerez aussi ce que le Comte de Chamilly m'en écrit: & comme je ne doute pas que le Comte de

AL TOTAL

Louis XIV. de Tallard ne soit arrivé à la Haye. lorsque vous recevrez cette Lettre, vous concerterez ensemble & avec le Penfionnaire, de ce que l'on doit répondre aux propositions du Roi de Dannemarck. Mon sentiment est de lui faire voir le projet de Traité que j'envoye au Conice de Chamilly, de lui demander de le figner: & il me paroît nécessaire que le Roi d'Angleterre & les Etats Generaux donnent à leurs Ministres en Dannemarch le même pouvoir que j'envoye à mon Ambassadeur. J'en adresse un semblable au Comte de Guiscard, avec un pareil projet de Traité pour signer avec les Commissaires du Roi de Suède. Enfin je suis persuadé qu'on ne doit pas perdre de tems à meure mes Amballadeurs & les Ministres de mes Alliés, en érat de profiter des conjonêures favorables qu'ils trouverant pour engager dans le Traité les' Prin96 LETTRES DE Princes auprès desquels ils sont

employés.

(x) de hauteur sur l'introduction des Ambassadeurs & Envoyés de part & d'autre, qu'ily avoit lieu de croire qu'ils soutiendroient avec plus de fermeté l'engagement où le Roi leur maître étoit entré. Ce changement doit s'attribuer à la juste crainté qu'ils ont eu du Traité de partage. Vous communiquerez au Comte de Tallard ce que je vous écris.

### LETTRE XIX,

R. le Comte de Briord, j'ai reçu, par le Courier que vous m'avez dépéché, votre Lettre du 22 de ce mois. J'ai été bien aise de voir par le compte que vous me rendez de votre conference avec le Pensionnaire, que le Roi d'Angleterre & les Etats Generaux conviennent pre-

LETTRES DE

sentement que le moyen de plus assuré de parvenir à la paix du Nord, est celui d'établir avant poures choses une suspension d'arrance. Le Roi de Dansemarck y paroît porté; & comme des difficultés sur cet article sont formées par les Alliés du Duc de Holstein, je suis persuadé qu'elles seront assement sormantées par les Ministres d'Angleterre & de Hollande, larsqu'ils auront andre d'agir forsement dans cette vue.

J'aprouve celle du Pensionnaire pour un accommodement
definitif, & je suis persuadé
qu'en proposant un projet juste
& raisonnable, pour la conchision d'un l'raité entre les Parties, elles ne pouront le resuser.
J'avois ordonné au Comte de
Chamilly de mesaire savoir à pou
près les conditions qu'on y nouroit saire entrer, pour régler leurs
différends. J'ai requ de lui le
pro-

Louis XIV. 99
projet que je fais joindre à certe Lettre. Vous le commutiquerez au Portionnaire, Et vous
pourez entrer entemblé avec le
Comte de Tallard, dans la difcustion des articles qu'on peut

-njouter, ou retrancher.

Au relle je fuis perfuade que la qualité d'arbitre ne peut constend. Qu'elle ne fert qu'à aisse l'était toites deux enfemble. Qu'il est d'arbitreux, dans les confonctures prefentes, d'obliger celle en fe éroira en droit de le plaindre de la préndie des entragements au Traité de parrage.

Oue par confequent il est beaucoup plus à propos de se tenir simplement à la qualité de médiateur; se certainement este suffira pour procurer la paix, lorsque l'on parlera avec sorce à ceux qui resuseront d'accepter des conditions jugées auparavant

justes & raisonnables.

#### 100 LETTRES DE

Je fais joindre à cette Lettre la copie de celle que j'écris au Comte de Chamilly. Je ne dou-te pas qu'il ne vous ait mandé, & je l'ai apris aussi par d'autres endroits, que les Ministres de la Maison de Lunebourg déclarent que l'intention de leurs Maîtres n'a jamais été de faire entrer, l'affaire du neuvieme Electorat dans l'accommodement des differends du Holstein. Vous devez aussi rejetter toutes les propositions que le Pensionnaire vous feroit sur ce sujet; & il est très important de ne pas donner aux Princes oposans le moindre lieu de croire que j'ai dessein de les abandonner. Sur ce je prie Dieu qu'il vous ait, Mr. le Comte de Briord, en sa sainte garde. Ecrit à Marly le 29. Juillet 1700. Signé Louis, & plus bas Col-BERT.

# LETTRELXX.

R. le Comte de Briord, Virgai vu par une Lettre particulière que vous avez écrite du 30. du mois dernier, les avis que vous avez reçus du Comte de Gbamilly. Ils font voir une si grande disposition à la paix de! la part du Roi de Dannemarck, & tant de sûreté à 'n'être pas trompé, quand même il déguiscroit les intentions; que je ne doute pas que vous ne vous soyet utilement fervirde cette Lettre, pour faire voir au Pensionnairé que rien ne convient moins au rétablissement de la tranquilité du Nord, que de traiter ce Prince en ennemi. & d'abaisser sa puissance de telle maniere que celle de Suède demeure longtems superieure. J'ai lieu de croire qu'un projet de paix juste & raisonnable sera bien reçu.

E 3 Dans

Dans cette conjoncture, j'avois fait joindry à ma dernière dépêche celui que le Comte de Chamilly m'avoit envoyé. Vous l'aurez aparemment communiqué au Pensionnaire, & vous aurez examiné ensemble ce qu'on y peut ajouter, ou diminuer. Mais il est bon que ce projet foit envoyé le plutôt qu'il sera possible, & qu'on travaille de tous côtés à terminer promptement une guerre, dont les suites de viennent tous les jours plus saccheuses.

Je fais savoir mes intentions au Comte de Tallard, sur le compte qu'il m'a rendu par trois de ses Lettres des affaires principales. Comme je lui ordonnes de vous communiquer tous les ordres que je lui envoye, il seroit inutile de vous les répéter. Vous devez agir l'un & l'autre sur le fondement que le tems est précieux, & que les delais & les

Lauis XIV. 103 incerticudes dans les resolutions, sont unes contraîres au succès des messares prises pour le maintien du rispos public. Sur les prise Dieu qu'il vous ait. Mr. le Comte de Brissd, en sa fainte gardé. Ecrit à Marty le 4. Août 1700. Signé Louis, Sépule Bar Collert.

## LETTRE XXI.

R. le Connei de Briefs, je fais favoir leu Conne de Tallaris le consentement que je donne aux derniers projots que le Pentionnaire vous a romis, de je l'informe de mes intentions fur tout ce qui a raport au Trais té. Comme il vous communiquera les ordres que je lui donne, je répendrai à ce que vous m'écrivez par votre Lettre du 7. de ce mois, au sujet des affaires du Holstein.

Vous ferez presentement in-E 4 struit

LETTRES DE struit de ce qui s'est passé dans la premiere conference entre les Ministres du Roide Dannemarck; & ceux des Alliés. On a fait de la part du Duc de Gottorp des demandes très capables d'éloigner l'accommodement, s'il insiste pour les obtenir. L'une est celle de la supression des unions avec le Roi de Dannemarck établies par les . . . . confirmées par les Traités du Nord. La seconde demande est celle du dédommagement qu'il prétend pour les fraix de la guerre, & pour les pertes qu'il a souffertes. Ces deux articles empêcheront certainement tout le fruit que l'on pouroit attendre de la négociation; & si l'on ne convient d'une suspension d'armes, il peut arriver à tous momens quelque évenement capable de changer entierement les affaires.

Ainsi vous devez confirmer le

Louis XIV. Pensionnaire dans l'opinion qu'il a presentement que cette suipension est nécessaire; lui faire voir que la prétention d'un dédom-, magement de la part du Duc de Holstein, traine inutilement la négociation en longueur; que la principale vue qu'on doit avoir en le rétablissant, est de l'assurer pour, l'avenir. Il me paroît enfin qu'un des plus fûrs moyens pour apailer les troupresens, est celui de propoler un projet, pour le faire accepter de toutes les Parties. Je ne vois pas qu'elles puissent le refuser lorsqu'il sera juste & raisonnable. Tous les Princes interesses dans cette guerre craindroient pareillement de dong ner par ce refus de puillans le coursià ceux qui avoient accepté ce projet; & il n'y a nulle aparence que le Roi de Dannemarck, soutenant presentement la guer-re avec peine, voulût s'attirer E٢

ióó Lettres de encore de nouveaux ennemis.

Les actés d'hostilité que les Anglois & les Hellandbis ont exercés contre ce Ptitle, conviennent peu aux intereis de ces deux nations. Il auroit même été à souhaiter que les ordres cussent été envoyés pour observer la neu-tralité, sorsque ce Prince est le premiér à témoigner qu'il iveut fouscrire au Traité. D'ailleurs la feule presence des flotes Angloises & Hollandvises auroit produit plus d'effet que quelques bombes inutilément jerrées fur la flote, & sur la ville capi-tale du Roi de Dannemarck: Il est à proposque vous fassezsouvenir le Penfionnaire de la parole qu'il vous a donnée, qu'il n'arriveroit plus rien de pareil à l'avenir; et vous me ferez savoir fi, les ordres ont été envoyés pour fuspendre ces hostilités.

Rafin vous lui fener remer

Louis XIV. 107
quer encore, qu'il paroît que
les Princes de la Maison de Lunebourg veulent toujours mêter
leurs interêts panticuliers, dans la
négociation du Traité avec le
Roi de Dannemarch & le Duc de
Holstein; que cette affaire en est
cependant entiersment séparée,
& que les consesènces spour la
paix du Nord no produiront aucun effet, si elles sont embarassées par des affaires étrangeres.

Je serai bien aise d'être informé du succès des démarches que le Roi d'Angleterre fait presentement, pour assurer après sui les charges qu'il a conservées en Hollande au Prince de Massau, Gouverneur de Frise. Vous une ferez savoir aussi si le dennier pouvoit conserver le gouvernement qu'il a de deux. Previnces séparées des autres, en montant aux charges possédées par le Roi d'Angleterre 200 188 235 236

108 LETTRES DE
217 219 120 130 140 150 267
169 216 219 220 230 245
269 312 414 427 129 133
135 146 177 170 20 210 416
125 139 240 250 360 379
410 111 900. Sur ce je prie
Dieu qu'il vous ait, Mr. le Comte de Briard, en sa sainte garde.
Ecrit à Versailles le 12. Août
1700. Signé Louis, & plus bas
Colbert.

### LETTRE XXII.

R. le Comte de Briord, vous m'informez par votre Lettre du 7 de ce mois de la conference que vous avez eue avec le Pensionnaire, au sujet des affaires de Dannemarck. Le Comte de Tallard m'en a écrit dans les mêmes termes; & comme je ne puis rien ajouter aux ordres que je lui envoye sur ce sujet, la communication qu'il vous en donnera, servira de règle à la conduite

Louis XIV. 109 duite que vous avez à tenir l'un & l'autre. Je ne doute pas que, si le Traité est conclu avec le Roi de Dannemarch & le Duc de Holstein, ce dernier & la Maison de Lunebourg n'y trouvent les avantages qu'ils mouroient esperer de l'ésat où le Roi de Dannemarch est presentement réduit. Il ne me conviendroit nullement en ce cas d'en promettre la garantie.

J'aprends que le Duc de Savoye attend avec imparience de s nouvelles du Comte de la Tour. Il assure cependant qu'il n'a pris aucune mesure, ni liaison avec l'Empereur, & qu'il connoît parfaitement combien elles seroient contraires à ses veritables interêts 900 112 215 11 115 116 127 129 139 140 150 160 179 290 110 212 420 160 170 199 119 129 140 250 260 390 450 1151 221 231 240 341 450 469 420 E 7 190

110 LETTRES DE
190 299 318 12 116 127 139
141 157 169 119 127 139
140 150 160 190 210 220
230 240 250 260 279 280
290 312 416 419 129 137
140 159 160 212 313 315
420 479 410 11 900. Sur ce
je prie Dieu qu'il vous ait, Mr.
le Comte de Briord, en sa sainte garde. Egit à Meudon le 19.
Août 1700. Signé Louis, &
6 plus bas Colbert.

## LETTREXXIII

MR. le Comte de Brierd, j'ai reçu la Lettre que vous m'avez écrite du 19. de ce mois. Quoique la nouvelle de la conclusion de la paix entre le Roi de Dannemarch & le Duc de Holfiein sût alors publique à la Hase, & qu'on en scût même les conditions, je vois que le Pensionnaire n'avoueit point

ľ

Vons verrez co que jécnis au Comte de Tellerd, au fujet des desseins de l'Empereur fur l'Italia, & de la proposition que j'ordonne au Sr. Philipeans de

faire au Duc de Savoye.

J'a-

<sup>(</sup>y) he me finis man fusprin qu'il sie éviré d'entrer avec vous dans anoun derail for en article. Il mouix en princ à justifies la cuid die du Roir à Angloured & des Ecan Genbraum à mon égandy or

#### 112 LETTRES DE

l'ajouterai seulement que i'aprends par les dernieres I ettres de Maurid, que la Sr. de Schomberg, Agent des Erats Generaux a depuis fon rétablissement, des conferences secretes avec le Marquis de Leganez: qu'ils se trouvent ensemble la nuit hors de la maison l'un de l'autre. (z) 180. 90 43 178 55 468 235 364 180 11 493 227 47 61-171. 282 372 299 31 225 43 17 61 11 180 372 102 517 43 183 247 458 445 15 188 47 211 507 369 90 49/ 47. 483 fi if 324 309.43 413c 130; 173 404 554 458 43 516 382. 453 112 235 17 203 43 172. 90 35 309 412 49 35 359

<sup>(2)</sup> Vous verrez sile Pensionnaire vous a fait part, & au Comte de Tallard, de ce qui s'est passé dans ces conferences. On m'écrit aussi que le Roi d'Espagne veut faire acheter des Vaisseaux en Hollands. Il seroit difficile d'empscher cette vous dans un tems de gaige.

Louis XIV. 113
372 217. Il suffit que vous
(4) 37 13 458 43 100 19 55.
285 11 15 517 468 399 45.
507 285 146 45 402 363 pouront faire pour le rétablissement
de sa marine, & que vous m'informiez de ce que vous en aprendrez.

L'Agent des Etats Generaux aiant été admis à l'audience du Roi Catholique, je ne doute pass que le Sr. de Quiros ne retourne: incessamment à la Hage, & qu'il, ne soit admis à celle des Etats. Le Pensionnaire auroit dû vous faire part de ce qui s'est passé dans cet accommodement, lorsque vous l'informez par mes ordres des moindres détails des audiences que je donne à l'Ambassadeur d'Espagne. Sur ce je prie Dieu qu'il vous ait, Mr. le Comte de Briord, en sa sainte garde.

<sup>(</sup>a) observiez les acquisitions que les Ministres du Roi d'Espagne

E14 LETTRES DE Ecrit à Marty le 26. Août 1700. Signé Louis, & plus bes Coemert.

## LETTRE XXIV.

MR. le Comte de Briard, j'ai reçu la Lettre que vous sa'avez écrise du 4. de ce mois. Il feroit insuite de vous répéter les ordres que je donne au Comte de Tallard, sur les principaux articles contenus dans cette Lettre, dont il m'écrit aussi. Vous en serez instruit par la communication qu'il vous donners de ce que je lui mande.

Vous avez bien fait d'avertir le Pensionnaire des bruits que l'on affecte de répandre en Allemagne, & des soupçons qu'on veut inspirer de tous côtés de la sincerité du Roi d'Angleterre, & de celle des Etats Generaux, sur l'exécution du Traité. Quoique je ne puisse douter de l'intention

Louis XIV. de ceux qui répandent de pareils penits n & par conséquent qu'its ne me fallent aucune impression, il est bon cependans que les Ministres de ces deux Puissarces dans les Cours étrangeres. recoivent des ordres si précis de leurs Maîtret, qu'ils bèn vent toute incertitude fur deurs veritables intentioned of a consu duite & les discours de ces Miniftres ont veritablement fait. craise en philicure endroite, que le Roi de la Grande Bretagnei & les Etats Generaux ne définoienti pas l'exécution du Traité. Je sais que le Sr. de Schomberg peut servir utilement à Madame, & je ne doute pas que le Pensionnaire ne vous communique fidelement les avis qu'il recevra. Vous pouvez (b) 382 178 62

(b) dire à l'Ambassadeur, que vousm'avez rendu compre de la visse qu'ilvous a remue. Que

116 LETTRES DE 31 91 372 465 79 122-100. 66 507 180 495 90 55 278 81 282 372 225 100 468 309 118 180 62 493, ro 1507 118. surances qu'il vous a données des sentimens de son Maître, & que je vous ai ordonné de lui-dire que les Vailleaux de ce Prince, & ceux de ses Sujets, auront la liberté & la sûreté entiere pour leur commerce, toutes les fois qu'ils viendront dans les Ports de mon Royaume. Sur ce je prié; Dieu qu'il vous ait, Mr. le Comte de Briord, on sa sainte garde ?! Ecrit à Marly le 12. Septembre 1700. Signé Louis, & plus bas COLBERT.

## LETTRE XXV.

R. le Comte de Briord, j'ai reçu votre Lettre du 16. de ce mois. Vous ajoutez seulement à celles que le Comte

Louis XIV. de Tallard m'a écrites, le compte que vous me rendez de la conference de l'Ambassadeur de Suède avec les Députés de la République de Hollande. Les mesures les plus, assurées que le Roi de Suède puisse prendre contre les desseins des Moscovites, sont de conclure incessamment la paix ayec le Roi de Pologne. Ce den-nier y paroût très disposé, & je suis persuade qu'il ne sera pas difficile d'y parvenir, si le Roi de Suède le contente, comme il le dait, du rétablissement du Traité d'Ohve, Je ne doute pas que les Etats Generaux ne comtribuent de tout leur pouvoir à cet accommodement, la continuation de cette guerre pouvant aporter beaucoup de préjudice au commerce de leurs Sujeta

J'ai vu par une Lettre que vous avez écrite du 17 les projets formés par les Etats de *Hollands*, pour établir un meilleur, ordre

dans

TIE LETTRES DE dans les finances. Vous m'informerez de la fuite qu'ils auront st vous me ferez lavoir 101% le fuccès des mefures que le Rol d'Angleterre prend en faveur du Prince de Naffau, Gouverneur de Frije , & pour le faire 217 1217 217 112 114 216 121 142 172 172 130 140 अन्ते वनेवानिक र्याठ र्यान र्योने रिके 461 270 390 415 416 417 421 414 112 218 211 127 1144 11246 1000 312 117 129 Dietieu'il vous at , Wh. 16 Com-1800e Briord, en la fainte garde. Eciti Werfailles le 23. Septembie 1700: "Signe Louis, & blus bus. Colhert. อื่อก่อนได้ 🤨

E EFFTRE XXXVII.

la Lettre que vous m'avez écrite le 22. de ce mois, m'a

Louis XIV m'a été aportée par le Courier que le Comre de Tallard m'a dépéché. Il chibon que vous nyez fait comoire and Pensiontaire l'imperrance dont il est que le concert paroific entier entre mes Ministres, & ceux d'Augieren e & da Hollande alausies Cours étrant geres. La maniere dont quelques Envoyés de ces deux Ruisfinces jont parlégavoir produitele mauvais effets: J'aprends auffi par le Comte de Obumilly, qu'il ne peut attendrei ancon lécours' da Resident des Koj id'Angleterre a Cupenhague, : par le peu-de consideration que te Resident ses attiré.

Je ne donte pas que le Rei d'Augherere ne s'opole vinement au projet de reformer les troupes entretenues par les Etats Genemunt 86 dépuis la reforme faite en Angleterre, il ne peut maintenir la confideration qu'en failant confervencelles de August

120 LETTRES DE de, dont on le regardera toujours comme le Maître. Vous continuerez à m'informer des resolutions ani seront prises sur ce wiet auffi bien que for la furvivance des charges que ce Prince a conservées, & qu'il veut presentement faire passer au Gouverneur: de Frile ... (6) +80,458 178 55 27 35 59: 2081 27: 47 372 445 45 115 45 149 31 111 402 439 61 149 285 182 443 178 35 152 1507, 180 171 19 55 19 90,45 191 364 227 225 295 507 514 15 188 45 171 282

ce je prie Dieu qu'il vous ait, Mr. le Comte de Briord, en sa sainte garde. Ecrit à Fontaine-

\$72 399 31 225 43 17. Sur

(c) Vous seren instruit de mes intentions sur l'affaire du Traisé, & sur les conferences que vous avez eues avec le Pensionnaire, par la Lettre que j'écris au Comte de Mallands Louis XIV. 121 bleau le 30. Septembre 1700. Signé Louis, & plus bas Col-BERT.

#### LETTRE XXVII.

R. le Comte de *Briord*, j'ai reçu votre Lettre du 30. du mois dernier. Le mauvais état des affaires du Roi de Suède facilitera vrailemblablement la paix avec le Roi de Pologne: & ce dernier paroît si disposé à un accommodement, que j'ai lieu de croire que la tranquilité du Nord poura bientôt se rétablir entierement. Comme le Sr. du Heron me mande qu'il vous informe de l'état des affaires, il seroit inutile de vous répéter ce qu'il m'en Mais je ne doute pas que vous n'ayez fait voir à l'Ambafsadeur de Suède les soins que je continue d'aporter, pour deli-vrer le Roi son Maître de l'embaras d'une guerre aussi penible,

# LETTRES DE

très capable de lui faire perdre une Province aussi considerable que celle de Livonie. Je ne puis mieux remplir le devoir de garand du Traité d'Oliva, qu'en disposant toutes choses au parfait rétablissement du Traité. Vous pouvez assurer & le Pensionnaire & le Sr. Lillieroot, que l'alliance du Roi de Suède me sera toujours très agréable; mais vous verrez par la Lettre que j'écris au Comte de Tallard, les raisons qui doivent m'empécher de promettre la garantie du Traité conclu à Travendal. Vous serez instruit aussi par cette même Lettre de mes intentions (ur les affaires presentes, & sur les nouuelles que j'ai reçues de la ma-ladie dangereuse du Roi d'E/pagne. Il seroit par conséquent inutile de vous répéter ce que je lui mande. Sur ce je prie Dieu qu'il vous ait, Mr. le Comte de Briord, en sa sainte garde.

Ecrit

Louis XIV. 123 Ecrit à Fontainebleau le 6. Octobre 1700. Signé Louis, & plus bas Colbert.

#### LETTRE XXVIII.

Rr le Comte de Briord,
j'ai reçu la Lettre que
voius m'avez écrite le 7. de ce
mois? Celle qué j'écris au Comté de Tallard, vous informera de
l'incertitude des nouvelles que je
régois depuis quelques jours, sur
l'état veritable du Roi d'Espagne,
de de la maniere dont il est nécéssaire que vous parsiez l'un &
l'autre au Pensionnaire sur les
affaires presentes.

Je ne puis croire que dans ces conjonctures le Roi d'Angleterre consenté (e) 11 225 178 713 445 432 449 143 309 326 19 45 227 285 373 485 vous vous

<sup>(</sup>e) à la reforme des troupes entreteaues par les Etats; mais

124 LETTRES DE vous informerez seulement de ce qui se passera dans cette affaire, sans y prendre part, & vous la laisserez uniquement (f) 11 144 309 143 143 341 61 225 318 17 404 900 145 310 111 132 52 488 54 311 24 467 158 98 54 112 44 56 367 95 54 79 329 67 310 42 45 54 79 329 445 158 341 144 54 329 54 104 51 539 54 511 289 105 207 329 316 54 112 10 511 64 377 329 112 42 584 54 207 211 54 24 467 98 54 112 341 46 56 513 342 900 112. Sur ce je prie Dieu qu'il vous ait, Mr. le Comte de Briord, en sa sain-te garde. Ecrit à Fontainebleau le 15. Octobre 1700. Signé Louis, & plus bas CoL-BERT.

<sup>(</sup>f) agiter entre le Roi d'Angleterre & la Republique de Hollande.

#### LETTRE XXIX.

R. le Comte de Briord, M j'ai reçu la Lettre que vous m'avez écrite du 14. de ce Les ordres que je donne au Comte de Tallard, & qu'il vous communiquera, vous informeront de mes intentions sur la froideur que le Pensionnaire a fait paroître dans une occasion aussi importante que celle de l'extremité du Roi d'Espagne. Vous serez instruit aussi de la réponse. que le Duc de Saveye m'a faite; & comme je suis persuadé qu'on ne doit pas négliger ce Prince dans cette conjoncture, je serai bien aise que le Comte de la Tour soit encore à la Haye; que vous l'informiez des intentions favorables que j'ai pour son Maître, & qu'il puisse seconder les démarches que vous ferez, avant que de partir pour retourner à Turin.

Jc

126 LETTRES DE

Je reçois par les Lettres de Suède la confirmation de l'arrivée des Moscovites aux environs de . . . , il est si important pour le Roi de Suède de repousser leurs efforts. que j'ai lieu de croire que pour y relister il abandonnera bientôt les projets qu'il avoit faits d'attaquer le Roi de Pologna du côté de l'Electorat de Saxe. Sur ce je prie Dieu qu'il yous ait, Mr. le Comte de Briord, en sa luinte garde. Ecrit à Fontainebleau le 19. Octobre 1700. Signé Louis, & plus bas Col-BERT.

#### LETTRE XXX.

MR. le Comte de Briord, j'ai reçu les Lettres que vous m'avez écrites du 20. & du 24. de ce mois. Elles se raportent à celles du Comte de Tallard datées du 17. du 20. & du 24.

Louis XIV. Vous aviez vu tous deux ensemble le Pensionnaire & le Comte de la Tour. Les conferences que vous aviez eues avec eux, font les principaux articles de vos Lettres; & comme je vois que le Comte de Tallard fera presentement parti de la Haye, je vous ferai savoir mes intentions, sur le compte que vous me rendez l'un & l'autre. Vous les lui communiquerez, s'il est encore en Hollande.

Il paroît premierement par toutes vos Lettres, que le Penfionnaire continue d'insister sur la nécessité de suspendre toute action, & d'accorder quelque delai à l'Empereur, si le Roi d'Espagne vient à mourir; mais je vois que ces instances (g) 382

<sup>(</sup>g) directement contraires à la disposition du Traité, ne tont appyées d'aucune raison solide. Ainsi bien soin E

128 LETTRES DE 178 15 309 535 242 47 168 27 178 45 60 225 472 27 399 402 439 296 119 47 60 207 53 19 66 45 362 49 132 296 218 478 245 372 45 141 441 255 27 35 98 45 445 267 35 47 514 190 45 419 45 285 135 45 245 33 297 131 502 554 183 372 33 39 255 53 253 445 45 513 162, fans perdre de tems. L'uiage que i'en ferai, est l'unique moyen d'obliger l'Émpereur à souscrire. Il est certain que si j'accordois quelque suspension, il croiroit pouvoir profiter de cet intervalle, pour former des alliances, pour augmenter ses troupes, pour en · faire passer en Italie. Je perdrois le principal avantage que j'ai presentement de pouvoir le prévenir de tous côtés. Ainsi vous

qu'elles me persuadent, je vois tous les jours l'importance dont il est d'employer mes forces,

<sup>(</sup>b) ne devez laisser au Pensionnaire aucun lieu de croire que je puisse me desister de cette clause principale du Traité, quand même je pourois y consentir.

Lettres De accepter pour un de mes petitfils la Monarchie entiere, que toute la nation souhaite de lui deserer; & voyant le Traité sansexécution dans le principal article, on se flateroit aussitôt en Espagne de conserver tous les Etats unis en la personne d'un même Prince. (i) 504 39 76 198 49 90 513 285 386 79 17 85 299 35 162 507 321 87 373 546 80 493 88 62 323 335 554 546 80 493 62 323 335 554 546 47 102 81 235 51 48 47 455 309 402 363 48 200

<sup>(</sup>i) J'aprouve fort les nouvelles instances que le Roi d'Angleterre & les Etats Generaux ont faites à l'Empereur, lorsqu'ils ont sçu l'extremité du Roi d'Espagne; mais rien ne peut donner plus de sorce à ces démarches, que de dédater en même tens que le Traisé ses sa ponétuellement exécuté immédiatement après la mort du Roi Cathalique, fi Dieu dispose de ce Prince. Ainsi

(k) Mais j'ai peine à comprendre par quelle raison le Pensionnaire vous a paru si reservé, au sujet d'une resolution conforme aux engagemens que les Etats Generaux ont pais avec moi. 122 LETTRES DE

Le fecond article de vos Lettres & de celles du Comte de Tallard, regarde ce que vous (1) 59 89 171 66 55 382 47 265 35 87 31 221 171 282 372 225 419 78 102 517 458 86 247 458 143 102 146 61 364 87 235 282 507 235 372

(1) avez dit l'un & l'autre au Comte de la Tour; ce qui s'est passé entre ce Ministre & le Pensionnaire, & le compte que ce dernier vous a rendu des deux alternatives qu'il lui a proposées. Comme la décision étoit remise à l'audience que le Comte de Tallard devoit avoir du Roi d'Angleterre, je juge qu'il seroit inutile de vous donner presentement des ordres précis sur ce sujet; & j'attends auparavant que le Comte de Tallard m'ait rendu compte du détail de cette audience. Je vous dirai cependant en general que, si le Duc de Savoye consentoit à la premiere alternative, je la prefererois à la seconde, ainsi que vous l'avez vu par mes Lettres précédentes: mais je doute que ce Prince suive en cette occasion les sentimens que le Comte de la Tour vous a fait paroître.

15

:1

ſ.

34 LETTRES DE

225 419 43 180 62 493 227

(m) Secondement s'il s'attache à la leconde akernative, vous devez éviter d'entret dans le détail des demandes que je serai pour lui faire avoit le Milanez. Il est plus à propos que cette négociation se traite directement avec lui que d'être portée en Hollande, puisque Louis XIV. 135 (n) 106 115 183 65 243 258 307 172 193 235 282 372 309 45 458 62 339 188 74 61 372 235 483 211 409 11 347 507 504 49 168 83 225 178 197 74 458 402 341.

(0) 514 296 465 76 197 458 168 83 197 70 416 171 8 2 171 181 62 134 79 372 461 307 90 81 507 285 66 517 559 235 85 79 526 249

90 286 13 285.

(p) 514 347 309 57 174 253 94 61 497 416 171 51 437 372 225 122 79 309 372 519, mon intention est de me reser-

(n) Mon intention est d'envoyer pour cet esset le Comte de Tesse à Turin, & de le faire aussirôt après que j'aurai réponse du Roi d'Angleterre.

(e) Je ne m'oposerai point aux avantages de l'Electeur de Baviere, pourvu que les équivalens soient convenables.

(p) Je prétends garder Final; & quant aux Places de la Côte de Tafcena, 136 LETTRES DE reserver toujours la liberté d'en faire l'usage que je croirai convenable à l'exécution du Traité. Ainsi vous devez (q) 337 174 19 372 33 223 43 60 285 60 371 35 482 43 514 317 412 225 139 309 173 483 432 19 15 314 35 134 45 336 45 171 441 37 2 106 538.

Vous devez toujours faire connoître que, si je consens à quelque changement, je ne le fais
que dans la vue de faciliter davantage l'exécution du Traité,
& d'assurer le maintien de la
paix. Que par raport à mes interêts particuliers, il m'est plus
avantageux de laisser les choses
ainsi qu'elles ont été réglées,
que de consentir à de nouveaux
expé-

<sup>(</sup>q) prendre garde de ne pas m'engager à les abandonner. Je puis dans la fuire en faire des échanges nécessaires au bien de mon service.

Louis XIV. 137 expédiens proposés. Par conséquent que le Traité demeurera dans sa premiere forme, si on insiste à me demander de trop grandes diminutions du partage de mon fils.

Il est bon qu'on soit convenu 362 17 555 60 432 439 55 372 296 49 47 168 245 309 285 377 45 372 353 517 422 198 35 47 17 143 43 412 162 468 33 39 285 223 535 45 61 335 108 45 49 57 17 153 443 198 35 47 172 ouverture. Je vous le ferai savoir. J'ai lieu de croire que les Princes oposans au neuvieme Electorat seront les premiers à faire (r) 172 272 425 42 15 224.

(r) 172 372 435 43 15 324. Vous êtes informé de celles que j'ai faites jusqu'à present, pour le rétablissement de la paix entre le Roi de Suède & le Roi de Pologne; des dispositions que

ce

128 LETTRES DE cé dernier a témoignées à un accommodement, & de ce que le Sr. du Heron avoit écrit sur ce sujet au Comte de Guiscard. Quoique les affaires de la Suède ne paroissent pas en bon état, je vois cependant peu d'empressement de la part de cette Couronne à répondre aux avances du Roi de Pologne, & celui de Suède passe en Livonie, sans avoir même fait savoir au Comte de Gui/card ses sentimens sur les offree du Roi de Pologne. Vous pouvez dire au Sr. Lillieroot que, puisque je veux bien interposer mes offices, pour procurer à fon Maître une paix conforme à celle d'Oliva, dans le tems qu'il est le plus embarassé à soutenir la guerre, & contre le Roi de Pologne, & contre les Moscovites, faurois lieu d'attendre qu'il concerteroit davantage avec moi les démarches qu'il croit devoir faire 900 212 420 150 216 317

419

Louis XIV. 139
419 121 137 145 154 211
222 399 319 147 150 167
169 212 215 21 900 Surce
je prie Dien qu'il vous ait, Mr.
le Camte de Brigrd, en sa sainte garde. Ecrit à Fontainebleau
le 28. Octobre 1700. Signé
Louis, & plus has Colbert.

## LETTRE XXXI.

R. le Comte de Briord, VI j'ai apris par le Comte de Tallard la disposition où il a laislé les affaires à son départ de le Haye. Il m'a rendu un compte exact de la derniere audience que le Roid'Angleterre lui a donnée. & des conferences que vous avez eues ensemble avec le Penfionnaire. Enfin il ne m'a laissé rien ignorer de toutes les choses dont il est nécessaire que je sois instruit, pour juger certainement des mesures que je dois prendre pour la parfaite exécution

140 LETTRES DE tion du Traité. Il m'a dit qu'avant son départ, le Pensionnaire l'avoit prié de m'assurer que les Etats Generaux veulent satisfaire très ponctuellement aux engagemens qu'ils ont pris avec moi. Quoique j'aye toujours eu lieu de croire qu'ils étoient incapables d y manquer, vous direz cependant au Pensionnaire que j'ai reçu cette nouvelle assurance avec plaisir; qu'étant persuadé que je puis faire un fondement solide sur la parole des Etats, mon intention oft auffi d'observer les engagemens que j'ai pris, avec la même ponctualité qu'ils veulent de leur part satisfaire au Traité. Vous demanderez au Pensionnaire d'informer aussi le Roi d'Angleterre de cette nouvelle assurance que vous lui aurez donnée de ma part. Et pour ne laisser aucun lieu de doute qu'elle ne soit sincere, vous le presseLouis XIV. 141 prefferez (/) 372 242 90 306 43 191 180 402 316 33 13 178 372 449 507 373 534 27 35 17 198 57 171 51 45 173 296 45 11 39 178 55 225 465 43 47 402 228 393.

235 282 372 299 31 225
43 17 435 382 47 507 341
242 90 35 516 372 482 43
15 130 349 291 507 404 536
141 255 35 17 516 347 19
535 178 23 235 43 225 43
319 15 255 432 518 222 389.
Et les nouvelles que je reçois de l'état du Roi d'Espagne, ne permettent plus qu'on differe de convenir de toutes les mesures qu'on doit prendre après la mort de ce Prince.

Je vous envoyé les extraits des der-

<sup>(/)</sup> de convenir avec vous du nombre des troupes que les Etats Generaux joindront aux miennes, après la mort du Roi d'Espagne.

dernieres Lettres que le Sr. de Blécourt m'a cérites. Elles m'ont été aportées par un Courier. Vous verrez qu'il n'y a plus d'esperance que la santé du Roi Catholique se rétablisse, & que l'état où il est, menace d'une fint

prochaine.

Vous communiquerez ces noutielles au Pensionnaire. Vous lui direz aussi que l'on continue de publier à Madrid, que le Testainent du Roi d'Espagne est en faveur d'un de mes petits-fils. Qu'on ajoute même, qu'il a consirmé ce Vestament par un nouveau codicilesigné le 21. Octobre. Que cependant je n'ai nul avis particulier de ce qu'il a fair en cette occasion. (1) 180

(t) Vous pourez lui dire encore sur ce sujet, que ne doutant pas que mes Allies n'observent inviolablement le Traité, mon intention est de satisfaire à mes engagemens, preserablement à toutes les offres que l'on pouroit me faire;

mais

mais vous lui ferez connoître encore qu'en le déclarant publiquement; des Espagnols, qu'il s'expose par fon refus à perdre les Etats confiderables destinés à l'Archiduc par le Traité de parrage.

le sais joindre encore à cette Lettre l'extrait de celle du Marquis de Villars, que j'ai reçue par le Courier, que je lui avois

dépéché

Le Comte de la Tour n'est point encorearrivé 900 211 421 223 536 549 177 119 127 190 212 314 421 524 515 512 537 179:117 190 216 217 146 157 179 161 172 179 142 154 166 179 177 217 240 319 545 115 127 191 111 191 211 314 427 115 216 219 327 159 167 112 113 149 150 156 157 119 227 239 249 160 900. Sur ce je prie Dieu qu'il vous ait. Mr. le Comte de Briord, en sa sainte garde. Ecrit à Fontainebleau le 4. Novembre 1700. Signé Louis, & plus bas Colbert. LET-

### Louis XIV. 145

#### LETTRE XXXII.

R. le Comte de Briord, la Lettre que vous m'avez écrite du 3. de ce mois, m'informoit de la derniere conversation que vous aviez eue avec le Pensionnaire, & des facilités qu'il croyoit trouver de la part du Duc de Savoye à l'échange des Royaumes de Naples & de Sicile avec ses Etats de Savoye & de Piémont. (u) 485 285 64 344 458 79 465 416 167 208 441 19 255 27 68 296 88 372 172 70 372 66 402 364 372 317 225 43 188 90 66 402 282

<sup>(</sup>u) Mais les choses m'ont paru bien éloignées de cette idée du Pensionnaire, depuis l'arrivée du Comte de la Tour, le Comte de Vernon lui aïant dit positivement, & que cet échange ne pouvoit convenir à leur Maître, & que jamais il n'en accepteroit d'autre que celui du Milanez.

146 LETTRES DE
282 372 225 419 78 235
282 372 220 87 315 241 382
80 197 468 319 90 535 507
172 185 15 314 35 134 296
327 47 242 90 306 78 62
305 495 61 507 504 485 554
296 74 11 64 102 39 78
516 17 221 507 102 315 402
246.

246.
(x) 514 296 317 518 468
235 292 282 372 225 412
43 62 347 11 190 227 235
202 554 62 493 171 364 62
248 432 107 79 468 382 21
448 178 57 372 317 118 183
237 444 556 468 31 64 168
27 416 372 458 39 245 507
78 70 23 316 43 181 285

(x) le ne puis savoir si le Comte de la Tour, après avoir parlé comme il a fair au Pensionnaire, a reçu des ordres si disserens, depuis qu'il est parti de la Haye, ou s'il craint de s'expliquer, ignorant les nouvelles resolutions que son Maître poura prendre, lorsqu'il aprendra

Louis XIV. 147
386 79 288 399 45 507 119
495 307 168 337 335 554 11
337 62 la mort du Roi d'Espagne arrivée le premier de ce
mois, & les dispositions que ce
Prince a faites par son Testament.

Il apelle premierement le Duc d'Anjou, mon petit-fils, à la succession entiere de toute sa Monarchie. Il lui substitue mon petit-fils le Duc de Berry. A leur desaut, il déclare l'Archiduc son heritier universel. Enfin il nomme le Duc de Savoye, fi l'Archiduc vient à mourir.

Je n'attends aucun consentement de la part de l'Empereur; (1) 92 78 11 347 62 190 178

<sup>(</sup>y) car après avoir refusé de souscrire, dans le tems que rien ne sembloit s'oposer à l'exécution du Traité, il consentira bien moins, lorsqu'il se slatera que ce resus de mes petits-sals va donner à l'Archiduc un droit sondé sur le Testament du Roi d'Espagno.

Ainsi j'avois resolu d'abord d'expédier un Courier à Vienne; d'écrire au Marquis de Villars de presser encore une réponse de l'Empereur; de lui proposer de signer les actes de renonciation; mais j'ai jugé depuis que cette

démarche seroit inutile.

Vous verrez par la copie que je vous envoye de la derniere Lettre que j'ai reçue du President Roullier, les difficultés que le Roi de Portugal aporte à ratisser le Traité. Il est certain qu'il Louis XIV. 149
qu'il n'avoit pas lieu de s'attendre au changement du Roid' Angleterre & des Etats Generaux; & que cet incident arrive très mal à propos, dans la conjoncture où l'on se proposoit de retirer du fruit de l'alliance de la Couronne de Portugal. Sur ce je prie Dieu qu'il vous ait, Mr. le Comte de Briord, en sa sainte garde. Ecrit à Fontainebleau le 10. Novembre 1700. Signé Louis et plus bas Colbert.

#### LETTRE XXXIII.

MR. le Comte de Brierd, depuis la Lettre que je vous écrivis le 10. de ce mois, l'Ambassadeur d'Espagne m'aiant demandé audience, je la lui donnai le 11. au matin. Il me rendit une Lettre signée de la Reine d'Espagne, & de ceux du Conseil établi par le feu Roi son Maître, avec les clauses du Tes-

170 LETTRES DE tament de ce Prince, portant l'institution de mes petit-fils, à leur defant celle de l'Archiduc, & ensuire celle du Duc de Sa-Il seroit inutile de vous informer du détail des infrances pressantes qu'il me fit, pour me persuader d'accepter ce Testament, & pour le bien general de toute l'Europe, & pour celui de la Monarchie d'Aspagne en particulier. Il fuffit de vous dire que depuis deux jours que j'en avois connoissance, j'avois examiné avec la derniere attention tous les inconveniens & tous les avantages, ou de s'en tenir au Traité, ou d'accepter le Testament. Je voyois dans le premier parti l'utilité d'onir plusieurs Eears à ma Couronne ; d'affoiblir une Puissance de tout remsjalouse de la mienne. Je confiderois les liaisons prises avec le Roi d'Angleterre & avec les Etats Generaux, & l'idée de conserver la tranLouis XIV. 15t tranquilité generale, en exécutant ponctuellement le Traité de

partage.

D'un autré côté, j'avois lieu de croire que plus ma puissance augmentoit par la réunion des Etats que mon fils s'étoit reservés, plus je trouverois d'obstaeles à l'exécution du Traité. Les négociations passées, & l'incertitude où les affaires sont encore presentement, ne me l'ont que trop fait voir. Le Testament du Roi d'Espagne aportoit encore de nouvelles difficultés: car enfin l'Archiduc étant apellé, au defaut de mes petits-fils, l'Empereur auroit encore témoigné plus d'éloignement à souscrire; & quand même it fauroit fait, le refus de l'Archiduc transportant le droit au Duc de Savoye, ce dernier auroit été reconnu de toute la nation E/pagnole comme le successeur légitime de cette Monarchie.

152 · LETTRES DE

Il falloit donc, pour exécuter ce Traité, conquerir tous les Etats dépendans de la Couronne d'Espagne, pour les distribuer ensuite selon le partage. Cette resolution excitoit nécessairement une guerre, dont il étoit impossible de prévoir jamais la fin. Rien n'étoit plus oposé à l'esprit du Traité. Je vois au contraire qu'en acceptant le Testament, personne n'est en droit de se plaindre, lorsque mon fils veut bien céder ses droits, comme il les cède au Duc d'Anjou. Que tout prétexte de guerre cesse. Que l'Europe n'a point à craindre la réunion de tant d'Etats sous une même Puissance. Que la mienne n'est point augmentée. Que les choies demeurent comme elles ont été depuis un si grand nombre d'années. Qu'il est par conséquent plus avantageux à toute l'Europe, & même plus conforme à l'objet du TraiLouis XIV. 153. Traité, de suivre la disposition faite par le seu Roid' E/pagne.

•

Ces considerations m'avoient déterminé; & & j'avois pris la resolution d'accepter son Testament, lorsque je donnai audience à l'Ambassadeur de cette Cou-Ainsi je l'assurai que je ferois passer incessamment le Duc d'Aujou en Espagne. Je lui fis remettre le lendemain la Lettre que j'écris à la Régence, & je lui marquai seulement qu'il étoit nécessaire de garder le secret pendant quelques jours, afin de me laisser le tems d'en avertir le Roi d'Angleterre & le Pensionnaire.

On a communiqué de ma part à l'Ambassadeur d'Angleterre les mêmes choses, à peu près, que je vous écris. Vous les trouverez encore plus en détail dans un Mémoire qui lui a été écrit, & dont il a pris copie. On lui a dit enfin, qu'il auroit été dan-

gereux de deliberer long-tems sur la réponse à saire à l'Ambas-sadeur d'Espagne, & qu'il pouvoit aisément arriver que cet Ambassadeur eût ordre de faire passer un Exprès à Vienne immédiatement après que j'aurois resusé le Testament, & d'offrir la suc-

ceffion entiere à l'Archiduc.

Vous parlerez de même au Penfionnaire. Vous lui férez voir austique l'Empereur n'étant point engagé, il ne peut jamais y avoir de lureté pour l'exécution du Traité. Et dans la verité, l'on ne se trouveroit pas dans cet embarras, & le Roi d'Angleterre & les Etats Generaux avoient presse fortement l'Empereur de souscrire, au lieu de lui donner des esperances secrettes qu'il n'y feroir point force; s'ils avoient fait des démarches plus vives auprès du Duc de Savoye; s'ils avoient agi de meilleure foi pour faire entrer les Rois du Nord Louis XIV. 155 Nord & les Princes de l'Empire dans la garantie : enfin s'ils étoient convenus à tems des secours nécessaires pour l'exécution du Traité.

Mais il ne faur encore leur faire aucun reproche. Il suffic de parler au Penssonnaire, comme je vous le marque dans cette Lettre, & de suivre le sens du Mémoire que je vous envoye. Vous pourez même lui faire voir ce Mémoire; mais sans lui en

laisser de copie.

Cependant vous devez en cette conjoncture redoubler encore
votre attention, pour être ponstuellement informé des refolutions que les Etats Generaux
prendront; desordres qu'ils donneront pour lever des troupes,
& pour l'armement de leurs Vaiffeaux. Vous tâcherez de penétrer s'ils font quelques propofitions à l'Electeur de Baviere;
Fusage qu'ils prétendent saire
G 6 der

des troupes qu'ils ont dans les Pays-Bas Espagnols; s'ils forment quelque dessein sur les Indes, sur Cadix; enfin sur quelque Place ou quelque Port que ce soit de la Monarchie Espagnole, soit dans l'Océan, soit dans la Méditerranée.

Vous direz à l'Ambassadeur d'Espagne qui est à la Haye, que je vous écris de lui communiquer les ordres que je vous donne; que le zele qu'il a toujours témoigné pour le service de son Maître, ne me laisse pas lieu de douter qu'il ne se joigne à vous, & qu'il ne vous donne tous les avis nécessaires pour le bien de la Monarchie d'Espagne. Vous l'assurerez que je n'ai presentement en vue que de la maintenir parfaitement unio dans toutes ses parties. Vous lui communiquerez même la copie que je vous envoye de la réponse que j'ai faire au Conseil établi par la Régence.

Louis XIV. 157 gence. Sur ce je prie Dieu qu'il vous ait, Mr. le Comte de Briord, en sa sainte garde. Ecrit à Fontainebleau le 14. Novembre 1700. Signé Louis, & plus bas Col-BERT.

### LETTRE XXXIV.

R. le Comte de Briord. j'ai reçu vos Lettres du 19. k du 21. de ce mois. La derniere m'a été aportée par le Courier que vous m'avez dépéché. Le même jour qu'il arriva . l'Ambassadeur de Hollande reçut de la part des Etats Generaux le même Mémoire que leurs Députés vous ont remis, & les ordres de me parler conformément à ce qu'ils vous ont dit. Il s'est contenté de me le faire favoir, sans me demander audience. Il a seulement prié qu'on lui rendît une réponse par écrit. Comme vous êtes persuadé du bon effet qu'un semblable écrit peut produire, & que vous croyez qu'il est à propos de faire connoître au Public les justes raisons que j'ai d'accepter, comme j'ai fait, le Testament du seu Roi d'Espagne, j'ai fait dresser le Mémoire que je vous envoye. Il sert de réponse à celui des Etats Generaux. Vous le donnerez au Pensionnaire; & sans vous embarasser de le publier, il y a lieu de croire que les Etats euxmêmes en prendront bientôt le soire.

Comme il contient les principales raisons que vous avez déja dites, & celles dont vous pouvez vous servir encore, il seroit inutile de vous les répéter. J'ai foit aprouvé la maniere dont vous avez parléaux Députés des Etats, & ce que vous avez dis depuis au Pensionnaire. Si leur interêt les obligeoit à soutenir le maintien de la paix, avant que la suc-

Lovis XIV. 179 succession des Royaumes d'Espagne fût passée à mon petit-fils, cet interêt devient infiniment plus grand, depuis que cet évenement forme une étroite union entre ma Couronne & celle d'Efpague. Les Etats Generaux considereront certainement qu'ils ne pouroient commencer la guerre, ans eniner entierement le commerce qu'ils ont dans tous les Ports dépendans de la Monarchie d'Espagne; & vrai-semblablement ils feront de serieuses reflexions sur les justes sujets tru'ils auront de craindre (2) 413

202 122 86 19 432 387. (a) 485 202 504 83 325 372 178 507 172 64 168 27 309 296 59 347 19 537 507

(2) da-ebet des Pleyo-Bat.

<sup>(</sup>a) Mais comme j'ai lieu de croire que cette crainte ne fût presentement que trop vive de seur part, il ne convient pas de l'augmenter.

160 LETTRES DE 80 198 39 100 90 372 315 227 80 554 296 242 100 173 47 247 372 225 81 23

(b) 253 554 183 171 242
47 168 70 178 277 62 367
372 303 438 483 242 74 516
178 507 les nouvelles raifons que j'ai d'entretenir deformais une étroite intelligence
avec l'Espagne, assurent la
tranquilité publique 252 507
158. Toute cause de guerre étant cessée, il ne tiendra qu'aux
Etats Generaux de recevoir en
même tems des marques de ma
bienveillance, & de celle du Roi
d'Espagne.

Comme toutes choses sont prêtes pour votre entrée, rien ne vous doit empécher de la faire. Vous pourez, à l'occasion de votre premiere audience, don-

ner

<sup>(</sup>b) Il est au contraire plus à propos de leur faire connoître que

Louis XIV. ner aux Etats Generaux des affurances de mon affection. Vous leur direz qu'ils ont vu, depuis la conclusion de la paix de Ryswick, les soins continuels que j'ai donnés au maintien de la tranquilité generale. Qu'ils savent qu'elle a toujours été le principal objet de toutes les démarches que j'ai faites. Qu'elle l'est encore, dans la resolution que j'ai prise d'accepter le Testament du seu Roi d'Espagne. Que ce dernier évenement établissant le plus solide fondement du repos public, je ne puis douter que les Etats Generaux, assurés desormais d'une longue tranquilité, ne répondent par leur conduite à l'affection que j'ai toujours eue pour eux, & qu'ils ne me donnent lieu de la faire connoître par de nouvelles marques. (c) 180 62 135 309

<sup>(</sup>e) Vous ajouterez ce que vous croi-

162 LETTRES DE
178 84 102 507 180 272 178
55 275 277 92 167 13 235
362 76 43 458 78 305 64
168 70 416 66 372 285 242
550 27 74 15 178 507 286

\$7 507 205 494 1.

314 296 392 49 309 247
\$67 235 55 19 235 372 138
296 180 79 516 81 319 235
416 285 152 78 347 88 61
507 180 296 178 102 100 66
84 371 315 572 451 79 201
180 315 382 178 84 507 504
85 493 242 74 516 178 119
55 19 235 445 188 309 87
458 79 538 45 171 228 106

777 319 47 453 31 79. 235 525 70 45 372 401 382

rez le plus capable d'apaifer leur crainte, & de les convaincre que rien n'étoit plus à souhaiter pour eux que l'intelligence parfaite entre ma Couronne & selle d'Espagne, & que le seul moyen de l'établir depuis les dispositions faites par le seu Roi Catholique, étoit d'accepter son Testamens.

79 174 306 119 79.

554 183 451 372 177 296
47 178 78 468 72 183 197
45 468 63 235 98 45 478
416 285 458 416 70 535 45
432 373 171 179 372 162
449 468 31 79 263 173 47
372 285 485 74 369 213 412
285 437 413 363 347 19 535

Louis XIV. 165 33 105 19 178 84 5 372 64 163 45 507 180 171 178 84 482 88 61 514 285 443 168 53.167 53 233.

Je reçois par votre second Courier la Lettre que vous m'avez écrite du 25. de ce mois, avec la copie du Mémoire que D. B. de Quiros a remis aux Etats Generaux. J'en ai entendu la lecture, & j'ai vu qu'il contenoit toutes les bonnes raisons dont cet Ambassadeur pouvoit se servir dans la conjoncture presente. (d) 285 178 197 57 88 118

(d) Les réponses qu'il a faites au Sr. Dikvels, sont aussi très fortes, & très justes; & plus les Etats Generaux marquent le desir qu'ils ont de gagner du tems, plus on doit les presser de s'expliquer. Mais ils conviennent de le saire, comme vous le marquez vous même, sans menaces, & témoignant en même tems beaucoup d'indifference sur le parti qu'ils prendront. Car en esse quelle que soit leur resolution, ils sont seuls interessés aux déclarations qu'ils pour

pourone faire; & s'ils prenoiene le mauvais pant. de renouveller la guerre, le dommage en actombesoit fus eux. Louis XIV. 167 214 235 392 33 435 134 173 178 329 33 381 43 516 49

306 507 535 149 153.

(e) 141 225 458 40 235 372 435 78 64 324 507 514 447 309 57 483 62 305 103 174 183 372 leur donner part en forme, de la resolution que s'ai prise d'accepter le Testament du feu Roi d'Espagne. Je vous envoye la Lettre que je leur écris pour cet effet. (f) 225 326 27 de me répondre les oblige à (g) 309 372 445 178 197 35 65 178 285 37 13 245 134 62 445 372 15 225 178

(e) Ainsi la seule démarche que je prétends faire à leur égard, est de

(f) La nécessité

vous me déclarer leurs sentimens; mais vous me ferez aucon pas pour les déterminer: & il est bon qu'ils connoissent par cette couduite que leurs deliberations me seront absolument indisferentes; que je veux seulement savoir ce que je dois juger de leurs dessens à l'avenir.

(b) 235 525 70 45 372 401 382 286 78 183 432 502 178 228 227 319 307 178 419 43 206 78 62 501 448 347 102 183 336 40 412 387 128 507 46 î.

(i) 485

(h) Le Marquis de Bodmar est déja reparti pour retourner à Bruxelles. presence est nécessaire dans les Pays-Bas, quoique l'Electeur de Baviere n'oublie rien, pour marquer son zele & sa fidelité.

Louis XIV. 169
(i) 485 554 180 451 507
287 90 554 235 416 171 465
81 50 535 432 449 404 536
88.

Il est de l'interêt du Roi de Suède, & de tous les Alliés des Etats Generaux, d'empécher qu'ils ne s'engagent mal à propos à recommencer la guerre. Ainsi je ne doute pas que le Sr. Lillieroot ne continue de parler sur ce sujet comme il a fait jusqu'à present.

Il auroit été nécessaire que (k! 138 289 423 eût envoyé le modele de la Lettre qu'il desire (l) 402 228 106 177 319 47 453 31 79 235 525 27 79 372 92 59 163 392 45 188

75

<sup>(</sup>i) Mais il est bon que plusieurs veillent aux mouvemens des troupes Hollandoises.

<sup>(</sup>k) D. B. de Quiros

<sup>(1)</sup> du Roi mon petit-fils. Le Marquis de Caffel des Ries

LETTRES DE 75 79 doit la lui demander. & ie vous adresserai cette Lettre aussitôt qu'elle aura été signée par le Roi d'Espagne. Sur ce je prie Dieu qu'il vous ait, Mr. le Comte de Briord, en sa sainte garde. Ecrit à Versailles le 20. Novembre 1700. Signé Louis, & plus bas COLBERT.

### LETTRE XXXV.

R. le Comte de Briord, IVI j'ai vu les deux Lettres que vous m'avez écrites du 30, Novembre & du 2. de ce mais. L'une & l'autre m'informent (m) 432

. (m) des differens mouvemens que vous voyez en Hollande, & des raisons que vous avez de croire que les partifans du Ros d'Angleterre omployent rous hers foins pour engager les Etats Generaux à la guerre. Pendant le cours de la derniere, les Députes aux affaires fereires avoient le même pouvois qu'on demande presentement pour eux, de con-

į

į

¢

ŀ

ľ

conclute les Traités qu'on jugeroit nécellaires à l'Etat. Ainsi cette démarche

(n) que le Gouvernement de Hellande songe veritablement à former une nouvelle ligue; mais je doute,

(e) osent saire quelque entreprise capable de renouveller la guerre. J'aprends
même que le Roi d'Angleterre a déja
trouvé qu'ils avoient déclaré leurs sentimens avec trop de précipitation. Il voit
la nation Angloise très

(p) & la prorogation du Parlement est une marque certaine du peu de confiance qu'il prend dans l'affection de ses

Sujets.

Louis X-IV. 173: 39 198 198 124 399 402. 216 183 49 296 525 102 73; 299 27 402 177 49 372 242: 453 131 118 337 412 225 21 443 64 399 372 458 796 179 45.

(9) 141 285 404 536 296.
59 181 129 309 326 79 213.
362 81 132 296 121 131 35.
143 337 546 47 298 260 458
33 63 225 13 235 535 242.

(q) Ainsi les Hollandois n'étant soutenus encore d'aucune alliance, n'entreprendront rien vraisemblablement contre les Places d'Espagne dans les Pays-Bas. Il me rovient même qu'ils craignent pour les troupes qu'ils ont en garnison dans ces Places. Il est cependant certain qu'il seroit beaucoup plus avantageux pour les interêts d'Espagne, que ces troupes sortissent incessamment. Je serai bien aiseque vous m'informiez de ce que vous pansez sur les mesures à prendre pour les renvoyer; car ensin si les Espagnois étoient bien maîtres de leurs Places, les intrigues secrettes de l'Electeur de Baviurs deviendroient absolument inutiles.

Louis XIV. 175 88 372 461 372 240 17 43 526 11 63 478 265 475 27 326 319 285.

(r) Ce Prince continue de me faire entendre qu'il n'a nulle liaison avec au-

cune Puissance. Qu'il

(f) & qu'il ne manquera jamais à ce qu'il doit, comme Gouverneur des Places, au Roi mon petit-fils. Ces assurances s'accordent peu avec l'intelligence étroire qu'il semble qu'il y ait entre le Roi d'Angleserre & lui, & que les fréquentes expéditions des Couriers à Londies & à la Haye, paroissent marquer.

H 4

Le Resident, de Suède m'a sait dire, que le Sr. Lillierost lui mande que les Etats Generaux connoissent toutes les suites sâcheuses qu'ils auroient à craindre d'une nouvelle guerre. Que jamais ils ne seront portés à l'entreprendre, que lorsqu'ils seront

<sup>(</sup>s) des démarches de ce Prince & de ses resolutions.

Louis XIV. 177
parsuadés que je veux profiter de la nouvelle union entre ma Couronne & celle d'Espagne, pour introduire mes troupes dans les Places des Pays-Bas. Qu'à la verité cette crainte est affez forte pour les obliger à prendre

le plus mauvais parti.

Je vous ai déja marqué que je croyois du bien de mon service de rassurer les Hollandois sur ce sujet. Vous devez faire connoître en toutes occasions la sincerité de mes intentions toutes portées à la paix. Il est bon de faire voir qu'aiant desiré de la main. tenir avec le feu Roi d'E/pagne. il n'est pas seulement vraisemblable que je la trouble desor-mais, pour faire de nouvellesconquêtes dans les Etats du Roi mon petit-fils. Qu'il est certain que mes troupes n'y entreront jamais, à moins qu'il ne soit obligé de me les demander, pour resister aux entreprises de ses voi-Hs fins. 198 LETTRES DE

sins. Que par conséquent c'est à ceux qui craignent la guerre, & l'entrée de mes troupes dans les Pays-Bas, à régler leurs démarches de maniere que rien ne

trouble la paix.

Je ne doute pas que le Sr. Lillierost n'employe tous ses soins à faire valoir les assurances que vous donnerez de la sincerité de mes intentions: l'interêt du Roi de Suède répond de la conduite de son Ambassadeur. Il y auroit d'ailleurs peu de sondement à faire sur les sentimens de ce Ministre. Sur ce je prie Dieu qu'il vous ait, Mr. le Comte de Briord, en sa sait, Mr. le Comte de Briord, en sa sait, Décembre 1700. Signé Louis, Et plus bas Colbert.

# Louis XIV. 179

## LETTRE XXXVI.

R. le Comte de Brierd, vos Lettres du 7. & du 2. de ce mois me font voir que les Etats Generaux n'ont pris encore aucune refolution décifive sur l'état present des affaires: & les differens mouvemens que vous découvrez, marquent plurôt leur inquiétude qu'an dessein formé de renouveller la guerre. Elle feroit en effet fi contraire à leurs interêts que j'ai peine à croire qu'ils prennent ce parti, lorsqu'ils seront bien perfuadés que je n'ai d'autre intenrion que celle de maintenir la paix; & je ne doute pas que les ordres que je vous ai donnés depuis quelque tems, ne contribuent à diffiper leurs craintes.

Vous devez raffurer encore les elprits sur ce sujet, & faire connoître en toutes occasions, soit

185 LETTRES DE au Pensionnaire, soit à ceux que vous jugerez à propos, que je n'ai nulle vue sur aucune des Places du Roi d'Espagne. effet je desire seulement que la tranquilité soit maintenue dans les Pays-Bas Catholiques; & les Etats Generaux n'auront rien à craindre des mouvemens de mes troupes, aussi long-tems qu'ils ne feront eux-mêmes aucune démarche de troubler la paix. Vous pouvez assurer que je ne cherche aucun prétexte d'introduis re des troupes dans les Places du Roi mon petit-fils; mais en même tems il faut aussi que ces Places soient en sureté de tous côtés. Je prendrois sur ce sujet. (#) 419 45 285 223 535 45

(n) tous les engagemens raisonmables que les Etats Generaux pouzoient me demander, s'ils promettoient en même tems de rerirer de ces
Places les troupes Hollandoises, dont
la garde est presentement inutile Mais

il ne convient pas que vous fassez cette proposition au Pensionnaire, comme le St. Lillierost vous en a fait l'ouverture. Vous lui en parletez à lui seul; & s'il peut vous promettre que les Hollandois retireront leurs troupes, je vous permettrai de m'engager dès à present à n'en mettre aucune des miennes dans les Places des Pays-Bas. Vous jugez bien qu'il ne conviendroit pas d'entrer presentement dans ce détail avec le Pensionnaire, & de lui marquer autant de desiance des Etats Generaux.

Il n'est pas vrai que j'aye refusé de donner audience à leur Ambassadeur. Il ne me la demanda point, dans le tems que ses Maîtres lui ordonnerent de le faire. Ce n'est que depuis l'arrivée du dernier Courier qu'ils lui ont dépéché, qu'il a dit que ses Maîtres le chargeoient de me Louis XIV. 183 rendre une Lettre de leur part. Il en a fait voir la copie conforme à la déclaration que leur Agent vous a remise; & je lui ai marqué le jour de cette audience aussitôt, & dans la forme qu'il l'a demandé.

Les plaintes faites sur l'ouverture de ses Lettres sont aussi mal fondées; & je ne puis croire qu'on se serve d'un pareil prétexte pour manquer à la fidelité qu'on doit observer à l'égard

de vos Lettres.

Celles que je reçois de Milan marquent si positivement les ordres donnés par l'Empereur pour la marche d'une armée de 30000 hommes en Italie, que j'ai cru qu'il étoit indispensable de saire avancer aussi des troupes dans le Dauphiné, pour envoyer au Prince de Vaudemont les secours qu'il me demande pour la desense du Milanez. J'envoye cependant le Comte de Tesse à Milan, pour

LETTRES DE pour concerter avec lui les mesures qu'il croira devoir prendre. en cette occasion, soit pour s'oposer aux entreprises des Allemands, soit pour faciliter l'entrée de mes troupes dans le Milanez. Toutefois je doute que l'Empereur., aprenant la disposition des peuples de cet Etat. persiste encore dans le dessein de faire marcher, des troupes, &\_ qu'il se flate de surmonter tous. les obstacles qu'il trouvera vraisemblablement à leur passage.

Il est inutile de vous marquer de m'avertir ponctuellement de tout.ce.que. (x), 180, 11, 337

15:

Je.

<sup>(</sup>x) vous aprendrez des desseins des. Hollandois; de leurs liaisons, soit avec l'Empereur, soit avec d'autres Princes; des ordres qu'ils donneront pour augmenter le nombre de leurs troupes, &u de leurs Vaisseaux. Je suis persuade que vous continuerez à m'en informer, dans une conjoncture aussi importante, avec votre exactitude ordinaire

514 178 525 227 235 282 507 180 445 178 35 372 55 507 225 100 559 112 309 307 396 253 191 285 377 261 183 347 19 535 441 382 21 443 178 35 309 372 225 235 35 309 49 43 507 364 H1 197 516 11 235 51 177 382 399 432 107 45 11 482 43 335 554 448 144 45 99 372

Je remarque par le compte que vous me rendez, que la

186 LETTRES DE

372 396 253 191 162 545
45 377 45 307 285 483 143
43 412 235 439 372 227 299
134. Sur ce je prie Dieu qu'il vous ait, Mr. le Comte de Briord, en sa sainte garde. Ecrit à Verfailles le 15. Décembre 1700.

Signé Louis, & plus bas Colbert.

### LETTRE XXXVII.

R. le Comte de Briord, votre Lettre du 16. de ce mois m'a été aportée par le Courier que vous m'avez dépéché. Vous (y) 372 262 49 188

la plus grande partie de la nation craint la guerre. Que ce motif lui fais preferer l'exécu-

tion

LETTRES DE tion du Testament du feu Roi d'Espagne à celle du Traité de partage. Et par conséquent le Roi de la Grande-Bretagne trouvera de grandes opositions dans son Parlement, s'il veut porter les choses à la guerre, tant qu'il n'en établira la nécessité que sur la crainte de l'avenir, sans avoir aucune cause presente de l'entreprendre. Mais on lui donneroit un prétexte spécieux d'animer-l'esprit des (z) 291 61 372 204 19 45 433 112 24¢ 309 55 372 178 49 45 468 43 412 458 45 492 45 468 255 35 143 337 285 404 536 11 478 43 319 43 227 513 102 432 437 393.

Comme il faudroit en ce cas introduire mes troupes dans ces Pla-

<sup>(</sup>z) Anglois, & de grandes facilités de reussir dans ses desseins, si l'on entreprenoit d'obliger les Hollandeis à sor-tit par force des Places d'Espagne.

Louis XIV. 189
Places, ces démarches suffiroient
pour autoriser tous les bruits
qu'on voudroit répandre de
Traités secrets, & de conventions pour l'échange des PaysBas.

J'aprends d'ailleurs que les troupes de Hollande ne sont gueres plus nombreuses que celles des Espagnols dans toutes ces Places. Ainsi le danger est moins pressant; & s'il venoit quelques troupes étrangeres, les miennes marcheroient aussitôt à la premiere demande, ou de l'Electeur de Baviere, ou des autres Officiers Generaux du Roid'E/pagne. Je suis donc persuadé qu'il faut differer tout le plus long-tems qu'il sera possible d'employer la force; & cependant se servir d'autres moyens, pour faire sortir les troupes Hollandoises, & laisser aux Espagnols seuls la garde de leurs Places.

### 190 LETTRES DE

(a) 225 367 402 548 405 482 49 296 37 49 50 43 335 178 286 339 43 163 372 367 253 171 51 404 536 372 178 219 178 43 305.

Comme je ne prétends point commencer la guerre; que ma principale vue, au contraire, est de maintenir la paix, je n'ai nul éloignement de l'alliance que l'Ambassadeur de Suède propose pour le maintien de la tranquilité publique. J'ai déja fait répondre au Sr. Palmquist que, si le Roi d'Angleterre & les Etats Generaux sont dans le dessein de faire un Traité pour la conservation de la paix, generalement contre ceux qui voudront la troubler, j'entrerai avec plaisir dans cette alliance. Vous direz la

<sup>(</sup>a) La proposition du Sr. Lillisres, donne une ouverture naturelle de propofer aux Hollandeis de retirer leurs troupes.

Louis XIV. même chose au Sr. Lilliervot, & vous ajouterez, comme on a dit au Sr. Palmquist, que la tranquilité publique étant assurée par un semblable Traité, il seroit inutile d'entretenir plus long-tems dans les Places d'E/pagne des troupes, dont le séiour dans ces Places ne peut causer que de la defiance. Qu'ainsi l'un des articles de cette nouvelle alliance doit être que les Hollandois retirent celles qu'ils ont dans les Places du Roi Catholique, & que je m'engage en même tems à ne point faire entrer les miennes dans ces Places, tant que l'alliance subsistera.

Cette démarche me paroît la seule qu'il y ait à faire presentement. Il est bon cependant de ne point (b). 272 178 173 319

253

<sup>(</sup>V) etoire entierement Mr. de Lillierout, sur le sujet de Mr. l'Electeur de Baviere, & de retenir ce Prince par l'espe-

rance des avantages qu'il peut trouver en demeurant attaché au Roi d'Espagne. Les Etats qu'il possède dans l'Empire, ceux de l'Electeur de Cologne, son frere,

(c) à l'Electeur de Baviere. Je vois d'ailleurs qu'il a fait jusqu'à presenteut et qu'on pouvoit attendre de sa part, pour la conservation des Places des Page-Bas.

Louis XIV. 35 17 178 372 448 227 47 307 225 182 458 43 559 399

432 437 387. Il est certain que le Sr. de Quiros doit être autorisé par le Roi son Maître, pour parler en fon nom aux Etats Generaux. Ainsi je vous envoye une Lettre de créance signée par le Roi mon petit-fils, pour le faire reconnoître en qualité de fon Ambassadeur extraordinaire en Hollande. Vous la lui remettrez. La seconde que vous lui rendrez aussi doit être teservée pour s'en servir, si dans la suite on juge qu'il doive donner un Mémoire, pour demander la sortie des troupes Hollandoises; mais jusqu'alors cette Lettre est inutile.

J'ai vu par le compte que vous me rendez, les raisons que vous avez eues de suspendre votre entrée publique; mais comme le Sr. de Bonrepaux convient de ce LETTRES DE qui vous a été representé par l'Agent des Esats Generaux, & que la même chose s'est pratiquée à l'égard du Comte d'Avaux, mon intention est que yous suiviez son exemple.

J'ai entendu la lecture de vontre Lettre particuliere. J'examinerai la demande que vous me faires a & cependant je veux bien vous témoigner la fatisfaction que j'ai de vos fervices, & vous aider à me les continuer, ce vous accordant presentement une gratification de dix mille livres.

Je vous envoyo le Mémoire qui m'a été presenté par le Sr. Chahert, autresois Consul à Amflerdem. Vous vous informerez de la justice de sa prétention; de se est telle qu'il l'expose, je veux bien que vous employiem vos offres, pour faire réparer la tort qu'on lui a fait 900 212 420 121 211 124 135 137

### LETTRE XXXVIII.

R. le Comte de Briord, j'ai reçu la Lettre que vous m'avez écrite le 23. de ce mois. Il paroît par le compte que vous me rendez, que les peuples de Hollande souhaitent la paix; que le Gouvernement est porté à la maintenir, (d) 61 507 341 458 49 31 177 49 47 15 314 35 134 43 162 472 27 399 45 514 190 45 173 545 359 227 295 305 45 402 282 372 299 31 225 43

16) & que le Roi d'Angleterre seul paut changer ces dispositions. Je vois en même tems par les Lettres du Comte de Tallard, que ce Prince cache ensore ses veritables intentions; qu'il affecte exterieurement de desirer la continuation du repos public, & qu'avant que d'engager les choses à la guerte, il attendra qu'il puisse juger, après l'ouverture du Parlement, des sentimens de la nanon Anglojse.

On peut aisement, pendant cet intervalle, prendre les mesures nécessaires pour assure la paix; & si les Etats Generaux suivent l'interêt qu'ils ont de la conserver, ils ne peuvent demander de plus fortes assurances que celles que je vous ai permis de leur donner de messentimens.

Vous pourez y ajouter encore que si, j'avois dessein de edmI 2 mencer

108 LETTRES DE mencer la guerre, & de la porter dans les Pays-Bas, je n'en-verrois pas en Italie les troupes que j'y fais passer, pour la seule desense du Milanex. diversion que je ferois des troupes de Hollande, sussiroit pour arrêter les progrès de l'Empereur; & je pourois exécuter dès à prefent les projets que j'aurois formés, sans attendre qu'il y est de ligue faite pour s'opofer à mes entreprises. Mais je un nulle intention de troubler le repos de l'Europe, ai d'attaquer la République de Hallands. Il me tiendra pas même à moi de lui donner coutes les affarances qu'elle peut raisonnablement defarce, & luivant ce que je vous ni déja mandé, je luis prêt, s'il est occessaire, d'entrer dans une nouvelle alliance pour la garen-tie de la paix de Ryswick, & se la propoler su Roi d'Espagn. Je ne vois pas que les Hollan-

Lovis XIV. 199 Mois paissent me demander de plus grandes suretés. Si leur dessein est diobremir celles qui font nécessaires pour le maintien ade la paix, il ne faut pas qu'ils proposent des conditions impolables à lour accorder. Le l'en-Sionnaire pour aisement juger que l'Electeur de Baviere n'a point eu le tems de me confidever, avant que de referer le puiseport méculiaire pour la sortie sies munitions ticherens pour Mafericht dass tes Pur-Bus Cawholigaet. It til traf topelidant que l'orique j'hi leu la réponte que se Prince avoit faite, je l'ai aprouvée. Si se Hollandon en font bleffer, its dairent, comme rous favoz the nu Pontionnine, avaribuer la campe de ce refus à leur conduite à l'égard du Roi d'Appare, & il est de leur prustonce de faire ceffer au plutôt eout lang dedtimet, on recomnoissant incession nent le Roi I 4 mon

Ī

200 LETTRES DE mon petit - fils. On ne voit pas même le prétexte qu'ils ont de differer, ni les avantages qu'ils en esperent. Mais comme il est de leur interêt de faire sur ce sujet les reflexions convenables, mon intention n'est pas de les presser; & c'est à eux de iuger s'il leur est plus avantageux d'entretenir les Espagnols dans une defiance continuelle de leurs desseins, ou de se conduire à l'égard du Roi d'Espagne de maniere que l'union & la bonne intelligence subsistant toujours avec la Couronne d'Espagne, & la République de Hollande, elle puisse contribuer au maintien de la tranquilité generale. L'incident arrivé à Mons en dernier lieu fait assez connoître, que l'irresolution des Etats Generaux pouroit dans la suite produire des effets bien contraires au desir qu'ils témoignent de conserver la paix. (e) 285

į

1

(e) Les avis que vous avez de l'état de la marine en Hollande, donném lieu de croire que infqu'à prefent l'intention des Erais Generaux n'est pas de s'engager dans une nouvelle guerre. Je ne doute pas aussi de voire attention à vous informer des préparatifs qu'ils pouront faire, & de votre exactifude à m'en rendre compte.

15

202 LETTRES DE garde. Ecrit à Versailles le 30. Décembre 1700. Signé Louis, & plus des Colbert.

### LETTRE XXXIX.

AR. le Comte de Briord, J'aireçu la Lettre que vous m'avez écrite le 30. de mois dernier. Il paroft par le compre que vous me rendez, qu'en attend en Hollande les resolutions du Parlement d'Angleterre pour se déterminer dans les conjondures prefentes. Ainsi l'on ne doit pas compter for les fentimens de la République de Hollande, sur la consideration des pertes qu'elle poura faire en entreprenant une nouvelle guerre 485 419 88 54 344 458 79 372 177 35 65 198 416 200 458 33 13 225 63 235 535 432 433 112 245 300 84 556 432 75 13 45 299 64 285 507

Louis XIV. 203
341 177 49 83 458 78 11
483 143 43 225 286 399
301 66 412 458 45 47 472 70.

Les réponses que vous rece-rez du Penssonnaire, font affer voir qu'il vent seulement gagner du trons; 60 depuis qu'il vous parle de fareré pour le maintien de la paix, il cha point encore expliqué quotes fost ces surcrés qu'il demande. C'est aux Etars Generaux à les propoter, il me fusit d'avoir fait connoître le desir que j'ai de maintenir le re-pos public ; & ti je charchois un prétexte de recommencer la guerre, il seroit facile d'en trouver dans la conduite des fitats Generaux, depuis l'aveneuena de Roi mon perir-fils à la Couronne d'Espagne, & dans le retardemont qu'ils aportent à népondre à la part que je leur en mi donnée, & à la Lettre que le Roi Casholique leur sorit.

1484 1 11 (f) 484

204 LETTRES DE

(f) 485 514 90 81 51 441 305 275 78 235 359 372 483 432 178 67 235 64 399 45 242 90 286 13 285 62 305 79 140 11 63 285 125 79 141 106 115 183 202 514 180 225 83 432 504 505 87 202 180 445 235 367 19 84 213 507 180 162 468 66 55 372 305 483 171 131 296 70 85 349 102 307 285 37 13 245 134 43 52 337 49

(f) Mais je venx bien feur laisser le tems de faire, des reslexions convenables à leurs veritables interêts. Ainsi mon intention est, comme je vous l'ai déja mandé, & comme vous me le proposez encore, que vous cessiez de leur faire aucune instance, pour les obligez à prendre une dernière resolution. Je ne veux ni les menacer, ni leur donner lieu de croire que le bien de mesafaires demande que la paix ne soit pas troublée. Il faut seulement que l'on juge par la conduite que vous tiendrez, que celle des Etats Géneraux me serois absolument indisserente.

Si le Pensionnaire vous parle encore des troupes que j'ai fait assembler à Thionville, & aux environs, vous lui direz qu'il est vrai que j'en ai fait marcher, lorsque j'ai cru qu'il y avoit lieu de craindre les desseins des Hollandois sur les Places des Payse Bas Espagnols. Que mon intention est de donner à ces Places tous

tous les secouts dont elles auront besoin; mais aussi que mes troupes ne sortiront point de mon Royaume, sorsque la conduite des Erats Generaux me persundera qu'ils desnent sincerement le maintien de la paix, & qu'ils ne forment aucun dessein capable de renouveller la guerre.

je (g) 514 139 79 267 507 412

(g) fais persiade que dans carte ponjoncture il ne me convient point que le
St. de Quirs s'ablente de la Haye. D'aitleurs le voyage qu'il a deffoin de flère
à Brazzles, cauteroir beancoup de peine à l'Electeur de Baviers. Car il est
certain que ce Printe se persuadoroiraifement, qu'il viendroit seulemem pour
observer la conduite. Paptoure un contraine la pensée que vous avez d'alter à
Amsterdam; d'y voir ceux que vous
croirez bien intentionnés pour la paix,
& pour les veritables avantages de la
Réspublique, et de les informer desinfernances que je veux bien donner pour
le maintien de la tranquillié generala.
Yous vous servirez aussi du Sr. Mos,

pour leur donnerses affigrances, jusqu'à ce que vous le puilliez faire nous-mè-

208 LETTRES DE

318 87 372 285 105 253 432
21 251 66 309 84 507 514
90 81 51 441 482 43 307
235 485 74 319 173 372 225
217 47 168 74 517 245 309
184 19 180 60 180 538 178
84 211 402 548 465 31 255
307 305 482 43 162 251 131
79 155 11 102 507 180
235 317 468 19 84 483 180
545

J'aprends que la nouvelle de la defaite des Moscovites a été reçue en Hollande avec une extrême joie; les Etats Generaux craignant que, si la guerre étoit avantageuse pour le Czar, les progrès qu'ils feroient ne sussent suivis de la perte de leur commerce.

(b) 202 554 227 516 507 189

<sup>(</sup>b) Comme il paroît que le Roi de Suide est très disposé à prendre denouvelles hassons avec eux & le Roid Angleterre, il est de votre prudence deveiller

ler aux démarches du Sr. Lillieroot; & se ses intentions aïant toujours été suspectes, il n'y a pas beaucoup de sondement à faire sur les assurances qu'il vous donnera.



## TABLE

### DES LETTRES

DE

### LOUIS XIV.

Au Comte de BRIORD.

| Lettre I.              | Pag. 1     |
|------------------------|------------|
| II.                    | 3          |
| III.                   | 6          |
| IV.                    | If         |
| <b>y</b> .             | 18         |
| V <b>I</b> .           | 28         |
| VII.<br>VII <i>I</i> . | 36         |
| V 11 1.                | 40<br>Let- |
|                        | Lei+       |

## TABLE.

Lestr. IX.

XII.

XIII.

XIV.

XVI.

XVII.

XVIII.

XIX.

XX.

XXI.

XXII.

XXIII.

XXV.

XXVI.

XXIX.

XXVII.

XXVIII.

XXIV.

XV.

*X*.

XI.

42 48

52

61

63

69

73

77

85

89

97

IOI

103

201

110

114

116

118

12I

123

125 Let-

#### TABLE. Lettr. XXX. 126 XXXI. 139 XXXII. 145 XXXIII: 149 XXXIV. 157 XXXV. 170 XXXVI.179 XXXVII.186 XXXVIII. 196 XXXIX. 202





# PIECES ORIGINALES,

Pour servir d'éclaircissement aux

LETTRES

DE LOUIS XIV.

A Mr. LE COMTE DE BRIORD.

I.

Traité entre le Roi Très-Chrétien, le Roi de la Grande-Bretagne, & les Seigneurs Etats Generaux des Provinces-Unies des Pays-Bas.

Oit notoire à tous ceux qui ces Presentes verront, que le Seronissime & très-Puissant Prince Louis XIV. par la grace de Dieu Roi Très-A

### PIECES

Chrétien de France & de Navarre, &c. & le Serenissime & très-Puissant Prince Guillaume III. aussi par la grace de Dieu Roi de la Grande-Bretagne, & les Seigneurs Etats Generaux des Provinces-Unies des Pays-Bas, n'aïant rien de plus à cœur que de fortifier par de nouvelles liaisons la bonne intelligence rétablie entre Sa Majesté Très Chrétienne, Sa Majesté de la Grande-Bretagne & lesdits Seigneurs Etats Generaux, par le dernier Traité conclu à Ryswick, & de prévenir par mesures prises à tems, les évenemens qui pouroient exciter de nouvelles guerres dans l'Europe; ont donné pour cet effet leurs Pleinpouvoirs pour convenir d'un nouveau Traité, savoir Sadite Majesté Très-Chrétienne au Sieur Camille d'Hortung, Comte de Tallard, Lieutenant General des Armées du Roi & de la Province de Dauphine, Ambassadeur Extraordinaire de France en Angleterre; & au Sieur Gabriel Conne de Briord, Marquis de Senezan, Conseiller du Roi en ses Conseils, de son Ambasfadeur Extraordinaire attprès desdits Seigneurs Etats Generaux des Provinces-Unies des Pays-Bas; Sadite Ma- · jesté Britannique au Sieur Guillaume Comte de Portlant, Vicomte de Cirencester, Baron de Woodstok, Chevalier de l'Ordre de la Farretiere, & Conseiller du Roi en son Conseil Privé: & au Sieur Edward Comte de Fersey, Vicomte de Villiers, Baron de How. Chevalier Maréchal d'Angleterre, premier Secrétaire d'Etat, & Conseiller du Roi en son Conseil Privé; & lesdits Seigneurs Etats Generanx aux Seigneurs Jean van Ersen. Bourguemaître & Senateur de la ville de Zusphen. Curateur de l'Université d'Harderwick: Frederick Baron de Rheede, Seigneur de Lier; Antoine Berlee de l'Ordre de la Noblesse de Hollande & West-Frise; Antoine Heinsing Conseiller Pensionaire, Garde du Grand Sceau, & Surintendant des Fiefs de la même Province; Guillaume de Nassau Seigneur d'Odyk, de Cortienne, & premier Noble, representant la Noblesse dans 1'Affemblée des Etats & des Députer au Conseil d'Etat, & Conseiller de Zelande ; Everbned de Weede . Seigneur de Wiede, Dikvelt, Roteles, & SeigneurtFoncier de la ville d'Oudewater, Doyen & Ecolatre du Chapitre Imperial de Sainte Marie ďU-

PIECES d'Utrecht, Dickgrave de la Riviere du Rhin dans la Province d'Utrecht. & Prefident des Etats de la même Province: Guillaume van Haren. Grietman du Bild, Député de la Noblesse aux Etats de Frise, & Curateur de l'Université de Francker: Arnold Lemker Bourguemaître de Deventer; & Jean van Heeck, Senateur de la ville de Groningue, tous Députez dans l'Assemblée desdits Seigneurs Etats Generaux, de la part des Etats de Gueldre, de Hollande & West-Frise, de Zelande, d'Utrecht, de Frise. d'Overissel, & de Groningue & Omelandes, lesquels en vertu desdies Pouvoirs sont convenus des Articles fuivans.

I. La paix rétablie par le Traité de Ryswick entre Sa Majesté Très-Chrésienne, Sa Majesté Britannique, & les Seigneurs Etats Generaux des Provinces-Unies des Pays-Bas, leurs Heritiers & Successeurs, leurs Royaumes, Etats, & Sujets, sera serme & constante; & Leurs Majestez, & lessits Seigneurs Etats Generaux des Provinces-Unies des Pays-Bas seront reciproquement tout ce qui poura contribuer à l'avantage & à l'utilité de l'un & de l'autre.

ou femelles sur ladite succession.

III. Et comme les deux Seigneurs
Rois & les Seigneurs Etats Generaux

### 6 PIECES

veulent sur toutes choses la conservation du repos public, & éviter une nouvelle guerre dans l'Europe, pour l'accommodement des disputes & des differends qui pouroient resulter au sujet de ladite succession, ou par l'ombrage de trois Etats réunis sous un même Prince, ils ont trouvé bon de prendré par avance des mesures nécessaires pour prévenir les malheurs, que le triste évenement de la mort du Roi Catholique sans En-

fans pouroit produire.

IV. Ainsi a été accordé & convenu que si ledit cas arrivoit, le Roi Très Chrétien, tant en son propre nom, qu'en celui de Monseigneur le Dauphin, ses Enfans males, ou Heritiers & Successeurs, nez & à naître; comme auffi Monseigneur Dauphin pour soi même, ses Enfans males, ou, &c. se tiendront satisfaits, comme ils se tiennent satisfaits par la Presente, que Monseigneur le Dau-Bhin ait pour son partage en toute propriete, possession vieniere & extinchon de toutes ses prétentions sur la succession d'Espagne; pour en jouir, lui, ses Heritiers, Successeurs, Descendans males, ou, &c. à per-pétuité, sans pouvoir être jamas trouORIGINALES.

blé sous quelque prétexte que ce soit de droits ou de prétentions, directement ou indirectement, même par cession, apel, révolte, ou autre voye de la part de l'Empereur, du Roi des Komains, du Serenissime Monseigneur l'Archiduc Charles, son second Fils, des Archiduchesses, de ses autres Enfans mâles, ou, &c. les Royaumes de Naples & de Sicile, en la maniere que les Espagnols les possèdent presentement, les Places dépendantes de la Monarchie d'Espagne, situées sur la Côte de Toscane, ou Isles abjacentes, comprises sous le nom de Sancto Stephano, Porto Hercole, Orbitello, Palamone, Portolougo, Piombin, en la maniere aussi que les Espagnols les tiennent presentement, la ville & le Marquisat de Final, en la maniere pareillement que les tiennent les Efpagnols, la Province de Guipuscou, nommément les villes de Fontarabie & de Saint Sehastien, situées dans cette Province, & spécialement le Port du Passage qui y est compris, avec cette restriction seulement que s'il y a quelques lieux dépendans de ladite Province, qui se trouvent situez au delà des Pyrenées, ou d'au-A 4

8 PIECES

tres Montagnes de Navarre, d'Alava, ou de Biscaye du côté de l'Espagne, ils resteront à l'Espagne, & s'il y a quelques lieux pareillement dépendans des Provinces soumises à l'Éspagne qui soient en deçà des Pyrendes, ou d'autres Montagnes qui se trouveront entre la dite Province de Guipuscoa, Navarre, Alava, & de Biscaye, à qui qu'elles apartiennent, seront partagées entre la France & l'Espagne, en sorte qu'il restera autant desdites Montagnes & trajets à la France de son côté, qu'il en restera à l'Espagne du sien, le tout avec les Fortifications Munitions de guerre, Poudres, Boulets, Canons, Galeres, Chiourmes, qui se trouveront apartenir au Roi d'Espagne lors de son décès sans Enfans, & être attachez aux Royaumes, Places, Isles & Provinces qui doivent composer le partage de Monseigneur le Dauphin; bien entendu que les Galeres, Chiourmes & autres Effects apartenans au Roi d'Espagne par le Royaume d'Espagne, & autres Etats qui tombent dans le partage du Serenif-sime Archiduc, lui resteront, celles qui apartiennent aux Royaumes de Naples & de Sicile devant revenir à . MonMonseigneur le Dauphin, ainsi qu'il

a été dit ci-dessus.

De plus les Etats de Monseigneux le Duc de Lorraine, à savoir les Duchez de Lorraine & de Bar, sinsi que le Duc Charles IV. du nom les possédoit, & tels qu'ils ont été rendus par le Traité de Ryswick, seront cédez & transportez à Monseigneur le Dauphin, ses Enfans, Heritiers, & Successeurs males, ou, &c. en toute propriété & possession pleniere, à la place du Duché de Milan, qui sera cédé & transporté en échange audit Duc de Lorraine, ses Enfans mâles, ou, &c. en toute propriété & possesfion pleniere, lequel ne refusera point un parti si avantageux : bien entendu que le Comté de Bitch apartienne à Monseigneur le Prince de Vaudemont, lequel rentrera dans la possesfion des Terres dont il a joui ci-devant, qui lui ont été ou doivent être réndues en exécution du Traité de Ryswick, moyennant lesquels Royaumes, Isles, Provinces & Places ledit Roi Très-Chrétien, tant en son propre nom, qu'en celui Monseigneur le Dauphin, ses Enfans måles, ou, &c. lequel a auffi donné son Pleinpouvoir au Sieur Comte de A 5 . Tal10 PIECES

Tallard, & au Sieur Comte de Briord, promettent & s'engagent de renoncer lors de l'ouverture de ladite succession d'Espagne, comme en ce cas-là ils renoncent dès à present par celleci à tous leurs droits & prétentions fur ladite Couronne d'Espagne & sur tous les autres Royaumes, Isles, Etats, Pays & Places qui en dépendent presentement, à l'exception de ce quiest énoncé ci-deffus pour son partage: & de tout cela ils feront expédier des Actes solemnels dans la plus forte & la meilleure forme qu'il se poura, qui seront delivrez au tems de l'échange des ratifications de ce present Traité, au Roi de la Grande-Bretague, & aux Seigneurs les Etate Generanx.

V. Toutes les villes, Places & Ports fituez dans les Royaumes & Provinces qui doivent composer le partage dudit Seigneur Dauphin, sezont conservez sans être demolis.

VI. Ladite Couronne d'Espara de les autres Royaumes, listes, Etats, Pays & Places que le Ros Catholique possède presentement, tant dehors que dedans l'Europe, seront donnez & affignez au Serenissime Archiduc Charles, second fils de l'Empereur,

ŗ

à l'exception de ce qui a été donné dans l'Article quatrieme, qui doit composer le partage de Monseigneur le Dauphin , & du Duché de Milan , en conformité dudit Article quatrieme, en toute propriété & possession pleniere, en partage, & extinction de toutes ses prétentions sur ladite succession d'Espagne, pour en jouir, lui, fes Heritiers & Successeurs nez & à naître à perpétuité, tans pouvoir être jamais troublé sous quelque prétexte que ce soit de droits ou de prétentions, directement ni indirectement, même par ceffion, apel, révolte, ou autre voye de la part du Roi Très-Chrétien, de Monseigneur le Dauphin, ou de ses Enfans mâles, ou, &c. movennant laquelle Coutonne d'Espagne & les autres Royaumes, Ifles, Etats, Pays & Places qui en dépendent, l'Empereur tant en son propre nom qu'en celui du Roi des Romains, du Serenissime Archiduc Charles fon fecond Fils, des Archiduchesses fes Filles, ses Enfans, leurs Enfans mâles, ou, &c. comme aussi le Roi des Romains pour lui, & le Sereniffime Archiduc Charles, dès -qu'il sera Majeur pour lui-même, leurs Enfans, &c. se tiendront satisPIECES

faits, que ledit Serenissime Archiduc Charles ait en extinction de toutes leurs prétentions sur la succession d'Espagne, ladite cession faite ci-dessus, & ledit Empereur tant en son propre nom, renonceront lors qu'ils entreront en ce présent Traité & qu'ils le ratifieront, & le Serenissime Archiduc Charles, dès qu'il sera Majeur, à tous autres droits & prétentions sur les Royaumes, Isles, Etats. Pays & Places qui composent les partages, & les portions affignez ci-dessus à Monseigneur le Dauphin, de celui qui aura le Duché de Milan par échange de ce qui sera donné à Monseigneur le Dauphin, & que de tout cela ils feront expédier des Actes solemnels dans la plus forte & la meilleure forme qu'il se poura, sçavoir l'Empereur & le Roi des Romains, quand ils ratifieront ce present Traité, & le Serenissime Archiduc dès qu'il sera Majeur, lesquels feront délivrez à Sa M. B. & aux Srs. Etats Generaux.

VII. Immédiatement après l'échange des ratifications de ce present Traité, il sera communiqué à l'Empereur, lequel sera invité d'y entrer; mais si trois mois après, à compter

du jour de ladite communication, & de ladite invitation, ou le jour que Sa Majesté Catholique viendroit à mourir, si c'étoit avant ledit terme de trois mois, Sa Majesté Imperiale & le Roi des Romains refusoient d'y entrer, & de conveuir du partage affigné au Serenissime Archiduc, les deux Seigneurs Rois ou leurs Successeurs, & les Seigneurs Etats Generaux conviendront d'un Prince auquel ledit partage sera donné; Et en cas que nonobstant la presente Convention ledit Serenissime Archiduc voulût prendre possession de la portion qui lui sera échue, avant qu'il eut accepté le present Traité, ou de celle qui seroit assignée à Monseigneur le Dauphin, ou à celui qui aura le Duché de Milan par échange, comme il est dit ci-dessus, lesdits deux Seigneurs Rois & les Etats Generaux, en vertu de cette Convention, l'empécheront de toutes leurs forces.

VIII. Le Serenissime Archiduc ne poura passer en Espagne, ni dans le Duché de Milan, du vivant de Sa Majesté Catholique, que d'un commun consentement, & point autrement.

IX. Si le Serenissime Archiduc

PIECES vient à mourir sans Enfans, foit avant ou après la mort du Roi Catholique, le partage qui lui est affigné cidessus par l'Article VI. de ce Traité. passera à tel Enfant de l'Empereur mâle, ou, &c. hors le Roi des Romains, ou tel Enfant mâle, ou, &c. du Roi des Romains, que Sa Majesté Imperiale trouvera bon de designer: & en cas que Sadite Majesté Imperiale vint à décéder sans avoir fait la susdite designation, elle poura être faite par le Roi des Romains; mais le tout à condition que ledit partage ne poura jamais être réuni ni demeurer en la personne de celui qui fera Empereur ou Roi des Romains. ou qui sera devenu l'un ou l'autre, foit par Succeffion, Tellament, Contract de Mariage, Donation, Echange, Cession, Apel, Révolte, ou autre voye: Et de même ledit partage du Serenissime Archiduc ne pours jamais revenir, ni demeurer en la

fion, Testament, Contract de Mariage, Donation, &c.

X. Le Roi d'Espagne venant à mouris sans Enfant, & ainsi le sussit

personne d'un Prince qui sera Roi de France, ou Dauphin, ou qui sera devenu l'un ou l'autre, soit par Succescas arrivant, les deux Seigneurs Rois & les Seigneurs Etats Generaux s'o+ bligent de laisser toute la succession dans l'état comme elle se trouvers alors, sans s'en saisir en tout, ou en partie, directement ou indirectement: mais chaque Prince poura d'abord se mettre en possession de ce qui lui est assigné pour son partage, dès qu'il aura satisfait de sa part aux articles quatrieme & sixieme précédens celuici; & s'il s'y trouve de la difficulté. les deux Seigneurs Rois & les Seigneurs Etats Generaux feront tous leurs devoirs possibles, asin que chacun soit mis en possession de sa portion selon cette Convention, & qu'elle puisse avoir son entier effet, s'engageant à donner par Mer & par Terre les secours & affistances d'hommes & de Vaisseaux nécessaires, pour contraindre par la force ceux qui s'oposeront à ladite exécution.

XI. Si lesdits Seigneurs Rois & les Seigneurs Etats Generaux, ou quelqu'un d'eux sont attaquez de qui que ce soit à cause de cette Convention, ou de l'exécution qu'on en fera, on s'affistera mutuellement l'un l'autre avec toutes ses forces, & on se rendra garand de la ponétuelle exé-

cution

16 PIECES

cution de ladite Convention, & des renonciations faites en conséquence.

XII. Seront admis dans le present Traité tous Rois, Princes, & Etats qui voudront y entrer, & il sera permis aux deux Seigneurs Rois & aux Seigneurs Etats Generaux, & à chacun d'eux en particulier, de requerir & inviter tous ceux qu'ils trouveront bon de requerir & inviter d'entrer dans ce present Traité, & d'être semblablement garands de l'exécution de ce Traité & de la validité des renonciations qui y sont contenues.

XIII. Et pour assurer encore davantage le repos de l'Europe: lesdits Rois. Princes & Etats seront non seulement invitez d'être garands de ladite exécution du present Traité & de la validité desdites renonciations, comme ci-dessús: mais si quelqu'un des Princes, en faveur desquels les partages sont faits, vouloit dans la suite troubler l'ordre établi par ce Traité, faire de nouvelles entreprises qui y soient contraires, & ainsi s'agrandir aux dépens les uns des autres, sous quelque prétexte que ce soit, la même garantie du Traité sera censée devoir s'étendre aussi en ce cas, en sorte que les Rois, Princes

& Etats qui promettent, seront tenus d'employer leurs forces pour s'oposer aux dites entreprises, & pour maintenir toutes choses dans l'état

convenu par lesdits Articles.

XIV. Que si quelque Prince, qui que ce soit, s'opose à la prise de possession des partages convenus, lesdits deux Seigneurs Rois & les Seigneurs Etats Generaux seront obligez de s'entraider l'un l'autre contré cette opposition, & de l'empécher avec toutes leurs forces; Et l'on conviendra d'abord après la signature du present Traité de la proportion que chacun doit contribuer tant par Mer

que par Terre.
XV. Le present Traité & tous les Actes faits en conséquence, ou qui y ont raport, & nommément les Actes solemnels que Sa Majesté Très-Chrétienne, & Monseigneur le Dau-· phin sont obligez de donner en vertu de l'Article IV. ci-dessus, seront enregîtrez au Parlement de Paris, fuivant la forme & teneur, & selon l'usage ordinaire, pour avoir lieu aux conditions qui y sont portées, que l'Empereur sera entré dans le present Traité, ou au bout des trois mois qui lui sont donnez pour cet effet.

PIECES

effet, s'il n'y entre pas plusôt; & pareillement Sa Majesté Imperiale sera tenue, quand elle entreta dans le present Traité, de le faire aprouver & enregîtrer avec tons les Actes faits en conséquence, ou qui y ont raport, & nommément les Actes solemnels que Sa Majesté Imperiale, le Roi des Romains & le Serenissime Archiduc seront obligez de donner en vertu de l'Article VI. ci-dessus au Conseil d'Etat, ou ailleurs, suivant les formes les plus autentiques du Pays.

XVI. Les ratifications des deux Seigneurs Rois & des Seigneurs Etats Generaux seront toutes trois échangées en même tems à Londres dans l'espace de trois semaines, à compter du jour que lesdits Seigneurs Etats Generaux auront figné, ou plutôt fi faire se peut. Fait & signé à Londres le 21. Février 1699. V. S. qui est le 3. Mars 1700. N. S. par nous Plenipotentiaires de France & d'Angleterre, & à la Haye le 25. dudit mois de Mars 1700. & par nous Plenipotentiaires de France & des Seigneurs Etats Generaux; les deux Seigneurs Rois & lesslits Seigneurs Etats Generaux étant convenus que la fignature du present Traité se feroit de la sorte.

En

ORIGINALES. 19 En foi de quoi nous avons figné ledit present Traité de noure main, & fait apposer le cachet de nos armes.

Signé TALLARD, BRIORD, PORT-LAND, JERSEY, J. VAN ERSEN, F. B. DE REEDE, A. HEINSIUS, W. DE NASSAU, E. DE WELDE, W. VAN HAREN, AR. LEMKER, VAN HEEK, avec leurs cachett.

#### II.

Lettres Patentes du Roi de France, pour conserver au Roi d'Espagne, son petit-Fils, les droits de sa noisfance.

L Ou is par la grace de Dieu Roi de France & de Navarre : A tous presens & à venir. Salut. Les prosperitez dont il a plu à Dieu de nous combler pendant le cours de notre Règne, sont pour nous autant de motifs de nous apliquer non seulement pour le tems present, mais encore pour l'avenir, au bonheur & à la tranquilité des peuples dont sa divine providence nous a consé le gou-

## 20 PIECES

gouvernement. Ses jugemens impenétrables nous laissent seulement voir, que nous pe devons établir notre confiance ni dans nos forces, ni dans l'étendue de nos Etats, ni dans une nombreuse posterité, & que ces avantages que nous recevons uniquement de sa bonté, n'ont de solidité que celle qu'il lui plaît de leur donmer. Comme il veut cependant que les Rois qu'il choisit pour conduire ses peuples, prévoyent de loin les évenemens capables de produire les desordres & les guerres les plus sanglantes; qu'ils se servent, pour remédier, des lumieres que sa divine sagesse répand sur eux, nous accomplissons ses desseins, lors qu'au milieu des réjouissances universelles de notre Royaume, nous envisageons comme une chose possible, un triste avenir que nous prions Dieu de détourner à jamais. En même tems que nous acceptons le Testament du fen Roi d'Espague, que notre très-cher & très-amé Fils le Dauphin renouce à ses droits légitimes sur sette Couronne en faveur de son second Fils le Duc d'Anjon, notre très-cher & très-amé petit-Fils, institué par le feu Roi d'Espagne son heriORIGINALES.

heritier universel; que ce Prince connu presentement sous le nom de PHILIPPE V. Roi d'Espagne, est . prêt d'entrer dans son Royaume, & de répondre aux vœux empressez de ses nouveaux Sujets, ce grand évenement ne nous empêche pas de porter nos vues au-delà du tems present: & lorsque notre succession paroît le mieux établie, nous jugeons qu'il est également & du devoir de Roi, & de celui de Pere, de déclarer pour l'avenir notre volonté conforme aux sentimens que ces deux qualitez nous inspirent. Ainsi persuadez que le Roi d'Espagne notre petit-Fils conservera toujours pour nous, pour sa Maison, pour le Royaume où il est né, la même tendresse & les mêmes sentimens dont il nous a donné tant de marques; que son exemple unissant ses nouveaux Sujets aux nôtres, va former entre oux une amitié perpétuelle 65 la correspondance la plus parfaite, nous croirions auffi lui faire une injustice dont nous fommes incapables, & causer un préjudice irréparable à notre Royaume, si nous regardions desormais comme étranger un Prince que nous accordons aux demandes unanimes de la mation Espagnole.

#### PIECES

A ces Causes, & autres grandes considerations à ce nous mouvans, de notre grace spéciale, pleine puissance & autorité Royale, Nous avons dit, déclaré & ordonné, & par ces presentes signées de notre main, disons, déclarons & ordonnons, voulons & nous plaît, Que notre très cher & très amé petit-Fils, le Roi d'Espagne, conserve toujours les droits de sa naissance, de la même maniere que s'il faisoit sa residence actuelle dans notre Royaume. Ainsi notre très cher & très amé Fils unique le Dauphin étant le vrai & légitime successeur & heritier de notre Couroune & de nos Etats, & après lui notre très cher & très amé petit-Fils le Duc de Bourgogne, s'il arrive (ce qu'à Dieu ne plaise) que notre dit petit-Fils le Duc de Bourgogne vienne à mourir sans Enfans males, ou que ceux qu'il auroit en bon & loyal mariage décèdent avant lui; ou bien que letdits Enfans mâles ne laifsent après eux aucuns Enfans mâles nez en légitime mariage, en ce cas notre dit petit-Fils le Roi d'Espegne usant des droits de sa naissance, soit le vrai & légitime successeur de notre Couronne & de nos Etats nonoble

stant qu'il sût alors absent & resident hors de notre dit Royaume; & immédiatement après son décès, ses Hoirs mâles procréez en loyal mariage viendront à ladite succession, non-obsant qu'ils soient nez & qu'ils habitent hors de notre dit Royaume: Voulant que pour les causes sussities, notre dit petit-Fils le Roi d'Espagne, ni ses Ensans mâles, ne soient censez & réputez moins habiles & capables de venir à ladite succession, ni aux autres qui leur pouroient écheoir dans notre dit Royaume.

Entendons au contraire, que tous droits, & autres choses generalement quelconques qui leur pouroient à present & à l'avenir compéter & a-partenir, soient & demeurent conservées saines & entieres, comme s'ils residoient & habitoient continuellement dans notre Royaume, jusqu'à leur trépas, & que leurs Hoirs susfent originaires & régnicoles; les ayant à cet effet, en tant que besoin est ou seroit, habilité & dispensé, habilitons & dispenses par cesdires Presentes.

SI DONNONS EN MANDE-MENT à nos amez & féaux Conseillers les gens tenans notre Cour de PIECES
Parlement & Chambre de nos Comptes à Paris &c. Douné à Versailles au mois de Décembre, l'an de Grace 1700., & de notre Règne le 58. Signé, L'OUIS: Et sur le repli, par le Roi, PHELYPEAUX, & scellé.

Registrées, oui & ce requerant le Procureur General du Roi, pour être exécutées selon leur forme & teneur. A Paris en Parlement le premier jour

de Février 1701.

Signé, Dongois.

#### III.

Memoire de Sa Majesté Très-Chrétienne, presenté le 4. Décembre 1700. par Mr. le Comte de Briord, son Ambassadeur Extraordinaire aux Etats Generaux des Provinces Unies.

S I Messieurs les Etats Generaux des Provinces-Unies paroissent presentement surpris que le Roi ait accepté le Testament du seu Roi d'Espagne, ils remercieront bien-tôt S. M. de preserre en cette occasion

## ORIGINALES.

le repos public aux avantages de fa Couronne. Il suffira qu'ils avent le tems d'examiner avec leur prudence ordinaire les troubles infinis que l'exécution du Traité de Partage produiroit, & cette même prudence les fera desister de la demande contenue dans le Mémoire qu'ils ont remis à l'Ambassadeur de S. M. Ils avoueront que le malheur de l'obtenir seroit commun à toute l'Europe; & certainement ils jugeront que rienn'est plus oposé au Traité que d'en abandonner l'esprit, pour s'attacher

uniquement aux termes.

Car enfin il a falu dans cette conjoncture distinguer l'un & l'autre : l'esprit. & les termes du Traité étoient unis, pendant que le Roi d'Espagne a vécu. Les dernieres dispositions de ce Prince, & sa mort y mettent une telle différence que l'un est absolument détruit, si les autres subfistent; le premier maintient la paix generale; les termes caufent une guerre universelle. Cette seule ob-Tervation vraie décide du choix à faire, pour se conformer à l'objet principal du Traité tel qu'il est expliqué par les premiers articles; Maintenir la tranquilité generale de l'Europe,

## PIECES

conserver le repos public, éviter une nouvelle guerre par un accommodement des disputes & des differende qui pouroient resulter au sujet de la succession d'Espagne, ou par s'ambrage de trop d'Espagne, ou par s'ambrage de trop d'Espagne s'en de tels moniss que le Roi a pris avec ses stiliez les mesures nécessaires pour prévenir la guerre, que l'ouverture de la succession d'Espagne sembloit devoir succites.

La vue de S. M. n'a pas été d'acquerir par un Traité les Royanmes de Naples & de Sicile, la Province de Guipuscon & le Duché de Lorraine: ses Allier n'avoient aucun droit fur ses Etats; peut-être auroit-elle obtenu des avantages plus confiderables par ses armes, si elle avoir eu dessein de les employer à l'occasion de la mort du Roi d'Espagne; mais son principal objet étant de maintenir la paix. elle a traité for cet unique fondement. Elle a permis à Monseigneur le Dauphin de se contenter du Partage deffinis à lui tenie lieu de tous fee droits fur la faccession entiere des, Boyaumes d'Espagne. Il:arrive dona que les molures prises. dans la vue de maintenir la tranquili-

té publique, produisent un effet contraire; qu'elles engagent l'Europe dans une nouvelle guerre, s'il devient nécessaire pour conserver la paix, d'user de moyens differens de ceux qu'on s'y étoit proposez. Si cette soute nouvelle ne cause aucun préjudice aux Puissances Alliées de S. M. le feul desavantage resombe sur elle; & qu'elle veuille bien sacrifier ses propres interets au bonheur general de la Chrésieuté, non seulement il dépend de S. M. de le faire, mais encore elle a lieu de croire que ses Alliez louerout fa moderation, fon amour pour la paix, plutôt que de se plaindre d'un changement que le bien public demande; qu'ils le remercieront d'une resolution qu'il étoit impossible de differer, sans s'exposer en même tems aux longues & sanglantes guerres, que S. M. de concert avec eux, a voulu prévenir.

On en voyoit déja les premieres aparences: les Espagnols jaloux de conserver leur Monarchie entiere, se préparoient de tous côtez à la desfense. Le Milanez, les Royaumes de Naples & de Sicile, les Provinces, les Places comprises dans les Partages, tout se mettoit en état de se

B 2

main-

# PIECES

maintenir uni aux Corps de la Monarchie d'Espagne. La nation demandoit seulement, pour s'oposer à la division, un Roi qu'elle pût légitimement reconnoître; & quoique l'inclination de tous les Etats des Royaumes d'Espagne fut universellement portée pour un Prince de France, les Sujets de cette Monarchie auroient été fideles à ceux que la difposition du seu Roi Catholique leur indiqueroit, au refus d'un Fils de

Monseigneur le Dauphin.

Ils n'étoient plus incertains que sur l'acceptation; car enfin le feu Roi aïant rendu justice aux veritables Heritiers, leur refus auroit autorisé l'Espagne à se soumettre à l'Archidue. Personne aparemment ne doutera que l'Empereur n'eût accepté le Tes-La succession d'Espagne pour son second Fils avoit été le but de ses longues négociations à Madrid; les Traitez dans l'Empire étoient pour la même fin. Il n'avoit refusé de souscrire à celui de Partage, que dans cette unique esperance. Il seroit bien difficile de persuader, que prêt de recueillir le fruit de tant de peines, il eut voulu le perdre, & se contenter des mêmes offres, qu'il avoit

voit constamment rejettées.

Ainsi l'Archiduc devenant Roi d'Espagne du consentement de toute la Nation, il faloit pour exécuter le Traité conquerir les Royaumes & les Etats reservez pour le Partage de Monseigneur le Dauphin; il n'y avoit plus lieu d'alléguer le tort fait aux légitimes Heritiers; leurs droits avoient été reconnus. Il falloit attaquer un Prince déclaré Successeur de tous les Etats dépendans de la Monarchie.

Ses nouveaux Sujets accoutumez & la fidelité envers leurs Maîtres. instruits du refus des veritables Heritiers, auroient été aussi zelez pour lui que toujours ils l'ont été pour les Rois précédens. Meffieurs les Etats Generaux, informez par le Roi de toutes ses démarches pour l'exécution du Traité, savent que S. M. sollicitant ouvertement les Princes de l'Europe d'entrer dans les mêmes engagemens, n'a jamais tenté par voyes lecretes la fidelité des Sujets du feu Roi Catholique. Elle n'avoit donc nulle intelligence, ni dans les Royaumes de Naples, ni dans celui de Sicile, ou dans aucun des Etats compris dans le Partage de Monseigneur Βз

O PIECES

le Dauphin: la force ouverte étoit l'unique moyen de les attaquer. Mais la guerre une fois commencée, après avoir refusé la justice que le seu Roi Catholique vouloit faire aux Princes de France, étoit dissicile à terminer. Un Roi possesseure de toute la Monarchie d'Espagne sans aucune condition, auroit été réduit à de grandes extremitez, avant que de céder les Royaumes de Naples & de Sicile, la Province de Gnipuscoa, le Duché de Milan, & les autres Pays & Places dont le Partage de Monseigneur le Dauphin devoit être composé.

Il est inutile d'examiner quelles auroient été les suites de cette guerre.
Elle étoit inévitable; & cette certitude sustitue pour faire voir que les sages précautions prises pour maintenir une paix inviolable dans l'Europe,
étoient absolument renversées par les
mêmes moyens qu'on avoit seuls jugez propres à l'entretenir. On dira
peut-être que l'Empereur connoissant
les inconveniens de la guerre, les incertitudes, les malheurs qu'elle entraine avec elle, auroit accepté le
Traité; que renonçant au Testament,
il auroit obligé l'Archiduc à se desister de ses droits, & à se contenter

du

du Partage stipulé pour lui.

L'Empereur étoit certainement maître de le faire; mais ses resus prévédens portez jusques à l'extremité permettoient-ils de croire qu'il prît eette resolution? Quand même il s'auroit prise, le repos public en étoit-il plus assuré? Le Duc de Savoye est sans aucun engagement; il est apellé par le Testament au desaut des Princes de France, & de l'Archiduc. Quelle offre pouvoit-on lui faire assez considerable pour l'empécher de faire valoir ses nouveaux droits, & pour balancer les avantages qu'il pouvoit en esperer?

On ne dira pas que les Puissances alliées l'autoleat flubstitué à l'Archiduc. Ce n'est pas le cas, puisqu'on supose que l'Empereur auroit accepté le Traité; que l'échange à lui proposé, est infiniment inférieur à ce que l'avenir lui presente; et son interêt particulier ne l'obligeoit-il pas à faire valoir le Testament, en faveur du Prince qui ausoit voulu s'y consor-

mer?

Enfin la disposition faite par le seu Roi Catholique produisoit encore de nouveaux embaras, pour le choix du Prince à substituer à l'Archiduc.

34 Puis-

PIECES

Puisque Meffieurs les Etats Generaux rapellent cet article secret du Traité, ils auront aparemment examiné quel Prince en état de soumettre les Espagnols à son obéissance, auroit voulu malgré la nation monter sur le trône d'Espagne, & soute-nir les restes de la Monarchie démembrée contre les entreprises de l'Archiduc autorisé par le Testament du feu Roi, & contre celles du Duc de Savoye interesse à maintenir ses dernieres dispositions. Il ne paroît pas qu'on eût aisément accommodé tant de differends, sans aporter le moindre trouble à la tranquilité generale. On ne pouvoit prévoir au contraire qu'une guerre universelle; il faloit donc employer, pour con-ferver la paix, des moyens differens de ceux qu'on s'étoit proposez en signant le Traité.

Le plus naturel, le plus conforme au maintien de la tranquilité generale, le seul juste consistoit dans la resolution que le Roi a prise d'accepter le Testament du seu Roi Carbolique. Si quelque Prince a droit de s'oposer à ses dernieres dispositions; il suffit de les lire pour juger que ce droit apartient seulement à Monsaigneur

gneur le Dauphin. Lors qu'il veut bien s'en desister en faveur de son Fils, le Testament s'exécute sans trouble, sans effusion de sang, & les peuples d'Espagne reçoivent avec la paix un Prince que la naissance, la disposition du feu Roi, les vœux unanimes de tous les Etats de la Mo-

narchie apellent à la Couronne.

Si quelque Puissance entreprenoit d'attaquer autant de droits réunis. elle se chargeroit inutilement du nom odieux de Perturbateur du repos public; elle commenceroit une guerre injuste, sans aparence du succès. Mais si cette guerre paroissoit injuste, lorsqu'elle seroit entreprise par les Puissances qui se croiroient interessées à traverser les avantages d'un Prince de France, seroit-il de l'équité du Roi, de sa tendresse pour le Roi d'Espagne, de tourner ses armes contre une nation dont le seul demerite seroit d'aporter à son nouveau Roi petit-Fils de S. M. la Couronne d'une des plus puissantes Monarchies de l'Europe, & de lui demander pour toute grace de vouloir bien l'accepter. L'élévation des Rois ne les peut dispenser de faire connoître l'équité des guerres qu'ils entreprennent. Quelles raisons fa Majesté. В«

34 P I E C E S té, juste comme elle est, pouroitelle donner de reprendre les armes, pour sépares une Menarchie deserée

toute entiere au légitime Heritier? On avoir voulu le priver de ses droits: l'Empereur se croyant assuré des intentions du feu Roi d'Espagne, se promettoit d'en recueillir toute la succession. La justice, l'honneur, l'interet de la Couronne, la tendresse paternelle obligeant également le Roi à sousenir de toutes ses forces les droits de Monseigneur le Dauphin, les fuccès précédens instruisoient de ce qu'on devoit craindre de l'effort de ses armes. Le Roi d'Angleterre & les Etats Generaux desirerent également de prévenis la guerre; le Roi y consentit; Monseigneur le Dauphin voulut bien abandonner la plus grande partie de fes droits, à condition que les Etats qu'il s'étoit reservez, lui seroient assurez. Ce desir égal de maintenir la paix produisit le Traité, & c'est ainsi que par de fages précautions prifée pendant la vie d'un Prince, dont les fréquentes & dangereules maladies annongoient une mort prochaine, on crut en partie rendre justice aux veritables Heritiers, & établir en même tems le fondement d'une paix solide dans l'Eu-~òpe. Les

Les disputes excitées sur la validité de la renonciation de la seu Reine serviment de mostif à cet accommodement; en effet il est été inutile, si la niullité de cette renonciation est été aussi bien reconnue pendant la vie du seu Roi Catholique, qu'elle a été déclarée par son Testament.

Enfin il étoit nécessaire que le Roi voulte bien expliquer positivement s'il succeptoir le Testament tel qu'il est en saveur du Roi son petit-Fils, ou bien si Sa Majesté le resusoit absolument: il n'y avoit point de milieu, point de changement à proposer. Sa Majesté acceptant le Testament, les droits sur toure la succession en entier passent inconestablement à ce nouveau Roi d'Espagne. Il ne lui est point permis de les séparer; d'accepter une partie de la succession, & de resuser l'autre.

Le refus du Testament transporsoit tous les droits à l'Éreinduc : il ne restoit pas même aux vostables Henitiers de raison tégitime de seplaindre, si on lour est sait quelque injustice. Par conséquent en quelque cas que ce soit, Sa Majesté voulant maintenir les conditions du Traité, étoit obligée d'attaquer un Prince régitime B 6 36 P I E C E S possesser de la Couronne d'Espagne;

& toutefois les mesures qu'elle avoit prises avec ses Alliez, regardoient seulement le Partage de la succession d'un Prince dont la mort paroissoit

prochaine.

Puis que la guerre étoit inévitable. au'elle étoit injuste, si le Roi est pris la resolution de s'en tenir précisément aux termes du Traité de Partage. Mrs. les Etats Generaux n'ont aucun sujet de se plaindre que S. M. l'ait prévenue en acceptant le Testament, à moins que cette resolution ne leur cause quelque préjudice. Jusques à present on ne le découvre point: la seule vue qu'ils ont eue est d'assurer la tranquilité generale. On leur doit la justice de déclarer, qu'ils n'ont stipulé pour eux-mêmes aucun avantage particulier; hulle Province, nulle Place, nul Port de mer dépendant de la Monarchie d'Espagne, soit dans l'aucien, soit dans le nouveau Mondo nul article écrit nour faciliter leur commerce. Ils ont proprement fait l'office de Médiateurs definteressez entre le Roi & l'Empereur; ils ont voulu pacifier les troubles que les differends réciproques de la succession semblojent devoir bientôt

tot produire. Si l'Empereur marquant le même desir de maintenir la paix. eût souscrit au Traité, les engagemens pris alors entre les seules Parties veritablement interessées à la succession, auroient été differens; mais il n'y a de Traité qu'avec les Médiateurs: & Mrs. les Etats informez de toutes les démarches du Roi par raport au Traité, savent l'inutilité des instances faites à Vienne au nomi do Sa Majesté. Ils savent que l'Empereur, persuadé que l'Archiduc seroit apellé à la succession entiere des Royaumes d'Espagne, ne vouloit s'engager à la séparation des Etats de la Monarchie, qu'autant qu'elle lui auroit été utile pour étendre fon autorité en Italie. Qu'ils se plaignent donc de l'Empereur & de ses refus continuels, s'ils voyent avec peine que Sa Majesté ait accepté le Testament. Quoi que le Mémoire remis à son Ambassadeur, puisse donner lieu de le croire, ella veut cependant suspendre encore son jugement, jusqu'à ce qu'ils ayent fait de plus serieuses reflexions sur ce grand evenement. Elle connoit la sagesse des Conseils de la République. Toutes choses bien examinées, Mrs. les Etars GenerauX

neraux trouveront peut-être que tant d'Etats confiderables acquis à France, suivant la disposition de Traité, pouvoient donner une juste jalousse de sa puissance; & s'il dépendoit d'eux de choisir, les aparences font qu'ils préservoient encore à Pexécution du Traité, suivant les termes, l'état present de la Monarchie d'Espagne gouvernée par un Prince de France, lans division de ses Etats. Les peuples en Angleverre & en Hollande prévenoient déja ce que le Gouvernement décideroit en cette occafion, & les plaintes sur l'union des Royaumes de Naples & de Sieile à la Couronne de France, marquoient ouvertement leur incériétade pour le commerce de la Méditerrance.

Si le Roi d'Espasse en Prince de Biance, si haute naissuce, si haute naissuce, son édecation, si l'exemple lui sont connoître ce qu'il doit à sa gloire, au bien de ses peuples, aux interêts de sa Conronne. Ces considerations servir soujours les premieres dans son esprit; elles le porseront à relevir la splendeur de sa Monarchie; st d'ailleurs la tendresse da Roi pour S. M. C. seroit certainement la plus sorte banciere, l'assimance la plus solideque

### ORIGINALES.

l'Europe pouroit desirer: & si l'intention du Roi à maintenir la paix permettoit encore la moindre crainte des dessires de S. M. on prendroit bien plus d'ombrage de trop d'Etats réunis sous un même Prince, si le Traité

pouvoit avoir son exécution.

Ces reflexions persuaderont aparemment Mrs. les Erats Generaux. que la justice, le bien de la pais, l'esprit même du Traité, ne permettoient pas que le Roi prit d'autres resolutions que celle d'accepter le Testament du seu Roi d'Espagne; qu'elle convient aux interets particuliers de la République de Hullande: qu'elle est conforme à con de toute l'Europe. Le maiheur femoit donc general, s'il étoit possible que Sa Majesté eut égard, après la declaration qu'elle a faite, aux instances contenues dans leur dernier Mémoire: & veritablement elle est persuadée que jamais ils n'ont eu intention d'en obtenir l'effet. Ils sont trop échairet pour avoir formé des vosus aufil contraires à leurs lumieros, & aux veritables interêts de leur République. S'ils étoient capables de s'oublier afsez pour souhaiter effectivement que S. M. voulût exécuter les conditions

PIECES tions du Traité, ils auroient fait voir les movens assurez d'accomplir le Partage sans guerre, & du consentement general de toute. l'Europe; ils auroient au moins nommé les Princes prêts à joindre leurs forces pour en garantir tous les articles; ils auroient denoncé celles que la République de Hollande auroit données, soit par terre, soit par mer. Le Mémoire cependant ne contient rien de sembla-Messeigneurs les Etats propofent seulement d'accorder à l'Empereur le terme de deux mois, portez par l'article secret du Traité. Ontils déja perdu le souvenir qu'il y a sept mois que ce Prince delibere; que ses réponses aux differentes instances qu'on lui a faites, contenoient seulement un refus absolu de souscrire au Partage? Ou'ils examinent quel auroit été le fruit de cette nouvelle proposition. L'Empereur refusoit le Partage sur la simple esperance que le Roi d'Espagne apelleroit l'Archiduc à la succession: cette esperance étoit vaine alors, & l'effet l'a verifie. Cependant si elle étoit capable de suspendre les resolutions de l'Empereur, que ne feroit point la certi-tude qu'il auroit presentement de pro-

curer

٠,

ORIGINALES. curer à l'Archiduc toute la succesfion d'Espagne? Car enfin le delai de deux mois proposez en cette occasion par les Etats Generaux, auroit été regardé avec raison par les Espagnols, comme un refus que le Roi auroit fait du Testament du feu Roi Catholique. II n'y avoit pas d'aparence d'exiger d'enx d'attendre une réponse pondant un auffi long espace de tems: encore cette réponse suivant les termes du Traité, ne pouvoit ê: tre qu'un refus; ainsi la régence d'Espagne étoit obligée, pour se confor-mer aux intentions du feu Roi Catholique, de deferer la Couronne à 1'Archiduc, & l'Empereur obtenoit par le simple delai, que Mrs. les Etats

puissance de la Maison d'Autriche.

Sa Majesté veut bien croire qu'ils n'ont pas eu ce dessein: ils connoissent trop l'interêt qu'ils ont de meriter par leur bonne conduite l'honneux de son affection, & la continuation des marques de sa bienveillance. Elle s'assure donne que faisant plus de reserving qu'ils n'ont fais aux terroi-

gnages

proposent, ce qu'il a recherché avec tant de peine. Ainsi sous le prétexte spécieux de l'exécution du Traité, ils assuroient à jamais la grandeur & la qu'elle donne de son attention au maintien du repos public, au sacrisse qu'elle veut bien saire dans cette vue des Etats considerables qu'elle regardoit comme devant être unis à sa Couronne, ils changeront leurs plaintes en remercimens; ét selicitant au plutôt le Roi d'Espagne sur son avenement à la Couronne, ils tâcheront de meriter du Roi les mêmes marques de bonté ét de protection qu'eux ét leurs Ancêtres ont reçues de S. M. ét des Rois ses Prédécesseurs.

#### IV.

Lettre de Sa Majest (Très-Chréticune à Leurs Hauses Puissances, qui atcompagnois le Mémoire présédent.

Trés chere, grands Amis, Alliel et Confederez,

A tranquilité de l'Europe est si folidement établie par la juste disposition que le seu Roi d'Espagne, notre très cher de très aloné frère, a faite de ses Royaumes de Esats en saveur de

de notre très cher & très aimé petit-Fils Philippe V, presentement Roi d'Espagne, que nous ne doutons pas de la part que vous prendrez à son avenement à la Couronne. Nous lui avons déja fait connoître l'affection veritable que nous avons pour vous: & comme nous fommes persuadez que ses sentimens seront conformes aux pôtres, l'étroite intelligence qui sera desormais avec notre Couronne & celle d'Espagno, nous donnera de nouveaux moyens de vous marquer l'interêt que nous prenons à ce qui vous regarde, & l'amitié sincere que nous avons pour vous. Comte de Briord, notre Amballadeur Extraordinaire, vous en donnera de nouvelles assarances; de cependant nous prions Dieu qu'il vous ait, srès chers, grands Amis, Alliez & Conféderez, en sa sainte & digne garde. Ecrit à Versibles le 29. Novembre 1700.

Signé, Louis

V.

Mémoire de Mr. le Comte de Briord à Leurs Hautes Puissances, qui étoit joint à la Lettre & au Mémoire de Sa Majosté Très-Chrétienne.

E souffigné Ambassadeur Extraordinaire de France, aïant reçu par un Exprès du Roi mon Mattre ordre de rendre à V. S. la Lettre que S. M. leur a écrite, pour leur donner part de l'avenement du Roi Philippe V. son petit-Fils à la Monarchie entiere d'Espagne, & de leur communiquer en incme tems les justes motifs, qui l'ont obligé d'accepter le Testament du Roi d'Espague, lesquels sont contenus dans le Mémoire joint à la Lettre du Roi. ledit Ambassadeur a fait remettre la Lettre & le Mémoire à Mr. de Haren, President de semaine. Il souhaite que V.S. fassent toutes les reflexions convenables à l'état present des affaires, & au bien & à l'avantage de cette République, laquelle peut & doit compter sur les assurances qu'il a ordre du Roi son Maître de donORIGINALES. 45 donner à V.S. de la continuation de fon amitié, & du desir sincere que Sa Majesté a de maintenir l'alliance & la bonne correspondance, qu'elle a avec cet Etat. Ledit Ambassadeur est persuadé que V.S. correspondront aux savorables sentimens du Roi son Maître. A la Haye le 4. Décembre 1700. Signé BRIORD.

#### VI.

Discours de Monsieur le Comte de Briord dans l'Assemblée des Etats Generaux, le 30. Décembre 1700.

## Messieurs,

TE viens donner à Vos Seignenries de nouvelles assurances de la contante amitié du Roi mon Maître, & du destr sincere qu'il a d'observer inviolablement la derniere paix. Toutes les démarches que Sa Majesté a faites depuis qu'elle a été conclue, ont du convaincre le Monde entier, qu'elle n'a eu d'autres vues que de maintenir par tout la tranquilité 46. P I E C E S
lité publique. S. M. a cru en dernier lieu en donner une preuve convaincaute, en acceptant le Testament
du seu Roi d'Espagne. En esset elle
établit eat équilibre si souhaité dans
toute l'Europe, & son union avec la
Couronne d'Espagne ne serviese à l'avenir qu'à maintenir la paix dans toute la Chrétiensé: c'est le seul but
qu'elle s'est proposé en renonçant à
de si grands avantages pour sa Cou-

ronne.

Sa Majesté espere, Messieurs, que Vos Seigneuries convaincues de cette veriré, correspondront à de si favorables semimens pour le bien public, & qu'elles contribueront à la confervation d'un aussi grand bien que celui de la paix. Personne ne met en doute qu'elle ne soit la source detous les biens, & votre République est la Puissance de toute l'Europe qui a le plus d'interêt de la maintenir. Vous avez assez répandu de sang pour établir votre liberté; & elle est presentement si affermie que vous n'avezplus qu'à jouir tranquilement de vos longs travaux & de vos dépenses infinies. C'est par le moyen de la paix que vous maintiendrez cet Etat si florissant, & que vous augmenterez ce com-

#### ORIGINALES.

commerce que vous avez étendu jufques aux entreunitez de la Terre. Votre union fincere avec S. M. fara le fondement le plus foilide de la durée de ceite paix. Se puissance est si conmue de trus le monde, qu'on sie doit pas soupçonner que d'autres motifs que le men public l'engagent à desirer

la paix.

La fituation de votre République est telle, que non seulement elle peut conferer cette paix chez elle, mais encore beautoup contribuer à maintenir dans la plus grande partie des Etats de l'Europo. Pour parvenir à un bien si souhaité, vous n'avez, Messeuss, qu'à banir des soup-cons mai sonder, des craintes anticipées, & à fermer les orelles aux foilichations des ennemis & des envieux. de la gloire du Roi. Rapellez, Meifieurs, dans votre mémoire cet heu. reux tems où par votre union avec la France, & pur une parfaite correlli pondance, on mavailion à le procurer mutuellement toute forte d'avantages. Il dépend de V. S. de remettre toutes choses dans le même état. Par une telle conduite vous obligerez le Roi de vous continuer cette bienveillance, que vous avouez vous-mê-

PIECES 48 mes vous être si précieuse. S.M. ne vous demande pour tout prix de son amirié, que de concourir avec elle à maintenir cette tranquilité si utile, & si souhaitée par toutes vos Provinces. Ce seroit très inutilement, Messieurs, que je m'expliquerois plus amplement sur tous les avantages de la paix. Cette Assemblée qui est composée de gens fi sages, fi consommez dans les affaires, & si zelez pour le bien public, n'a sans doute d'autres vues, ni d'autres intentions que de: procurer un si grand bien. D'ailleurs un homme de ma profession n'est pas accoutumé à de longs discours. Je finis donc en protestant à V. S. que ie tâcherai toujours de prouver, plus par des effets que par des paroles, que jamais Ministre ne viendra dans ces. Provinces aven de meilleures intentions; que j'ai pour cette illustre Assemblée toute la veneration qu'elle merite, & que j'honorersi toujours. très parfaitement tous les Particuliers

qui la composent.

# VIL

Reponse de Mer. de Liver, President,

# Monsteva,

Estroquentes marques que notes recevons tous les jours de la home de Sa Majelle, nous font esponer de posseur entievement l'honneur de la bionveillance et de fon ambié.

Celle que nous venons de recevoir assourd hai, sent par la Lettre the Sa Majorie, que pur la bouche de fon Minnine, wols y confirme. Soyez pertunde, Montieur, que Leurs Haunes Pullances y feront novieurs fort lenfibles, & qu'ils fesom tous fours efforts pour travallher avec beaucoup de fom & d'a--prication kiles conferrer. Quant à seur elime respect & veneration pour le Roi His Christian, ils ne pretendent pas d'en faire aucone protestation, puliqu'ils esperent, Monfieur, que vous en êtes affez persuade, & qu'ils sont resolus de faire voir par leur 50 PIECES &c. leur conduite jusques à quel point ils l'honorent.

Cependant, Monsieur, nous sommes très ravis d'aprendre que Sa Majesté a la bonté de continuer à garder des sentimens si avantageux pour cet Etat, & pour toute l'Europe.

Le soin dont il lui plaira de s'apliquer à la conservation de la paix
generale, sera toujours secondé par
celui de Leurs Hautes Puissances,
qui n'ont aucun autre but au Monde que de voir bien établi le repos,
la paix & la tranquilité dans tous les

endroits de l'Univers.

Quant à vous, Monsieur, nous vous sommes très obligez de la peine que vous prenez de venir ici, mais bien plus particulierement pour l'estime que vous témoiguez avoir pour cet Etat, & dont nous avons déja gouté les essets. Nous vous prions, Monsieur, de gardet des mêmes sentimens, & d'être absolument persuadé, que Leurs Hautes Puissances y seront très sensibles, & qu'ils auront toujours des considerations toutes particulieres en votre égard & pour vos merites.

· • . • • . • · · .